# VI)EPENDI

\$8.00

Director General: Carlos Ramírez

elindependiente.mx

Martes 04 de Junio de 2024

contacto@elindependiente.mx

# CLAUDIA Y SU 4T: LIDERAZGO PROPIO Y RADICALIZACION

En sus propuestas de gobierno, Sheinbaum había anunciado reforma fiscal, fusión de Defensa y Marina y otras, y adelantó que habría "nuevo liderazgo", un "liderazgo diferente" al del líder original porque hoy no hay que tomar plazas

Por Carlos Ramírez / Indicador Político ► 3



años en desintegrarse. (Fotos: Raúl Urbina) ► 13 **AGENDA CONFIDENCIAL** 

Por Luis Soto ► 5



OPINIÓN AMLO de bote pronto

¿Qué pasó?

Por Samuel Schmidt ► 4



**OPINIÓN** 

Deportación masiva si gana Trump

Por Martha Aguilar ► 21

#### SIMPLE Y CLARO

México se suicidó

Por Elliot Velher ► 5

El PRI está muerto; Alito lo sepultó



#### NACIONAL

Claudio X. González, el gran perdedor en 2024

#### **XÓCHITL RECONOCE DERROTA, PERO** AMENAZA CON IMPUGNAR ELECCIÓN

• Massive Caller: tuvimos equivocación "rotunda" en encuestas de Xóchitl



LA 4T Y EL NUEVO MAPA POLÍTICO NACIONAL

Por JorgeTorres Góngora ► 11

**MC SURGE COMO PARTIDO BISAGRA PARA ACUERDOS** 



PRD SE DESMORONA; **PERDERÍA REGISTRO** 



**REVISTA PROCESO** EL PODER TOTAL

¡ADQUIÉRALA!

Escriben: Alejandro Lelo, Xochitl Campos, Marcos Marín Amezcua, Armando Reyes Vigueras y Rodulfo Reyes



Juego Responsable WWW.EMPELOTADOS MX SEGOB (DGJS/P-02/2012).CON OFICIO NO DGJS/1832/2023 LOS JUEGOS CON APUESTAS ESTÁN PROHIBIDOS PARA MENORES DE EDAD. JUEGA RESPONSABLEMENTE CON EL PRINCIPAL PROPÓSITO DE ENTRETENIMIENTO ESPARCIMIENTO. CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES

Foto del día

# Diario de Campa<u>ña</u>



#### » Al punto:

La crítica está queriendo buscar una confrontación entre la candidata ganadora Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente López Obrador, pero con insinuaciones de que habría una especie de *maximato* invisible pero sensible y que el tabasqueño seguiría mandando en el poder. Lo que se puede adelantar es que López Obrador pudiera iniciar en octubre un modelo similar al de don Corleone cuando le cedió el poder a su hijo Michael: el de *consiglieri* o consejero, pero no mandando sino aconsejando a partir de su experiencia. Michael Corleone se convierte en el *Padrino* y no dejaba de escuchar los consejos de su padre.



#### » Digo..., es pregunta:

¿Será cierto que existen presiones internas en el PRI y en el PAN para apresurar el relevo de Alejandro Moreno *Alito* y Marko Cortés por ser responsables directos de la debacle electoral de Xóchitl?



#### » Para su agenda:

Una de las figuras cómicas de la pasada campaña fue la del expresidente Vicente Fox Quesada, cuyos niveles de ira se medían en función de las faltas de ortografía en sus mensajes agobiantes en la red X. De la campaña de Xóchitl le mandaron decir que le bajara dos rayitas a su participación, pero el expresidente fue víctima de aquella enfermedad del poder en la que se pierde el sentido de la realidad y quiere seguir gobernando en una política que ya no le pertenece. Fox fue culpable de salar el discurso de bienestar social de Xóchitl cuando dijo que ella iba a desaparecer los programas sociales porque solamente estaban subsidiando a los güevones; con esa crítica grosera perdió Gálvez Ruiz muchos votos de beneficiarios de subsidios sociales. Fox fue el payaso de las cachetadas de la oposición.



Si el 62% sale a votar, adiós AMLO y su candidata



Xóchitl Gálvez Ruiz, aunque salió el 61% y ella perdió.

FAMOSAS ÚLTIMAS PALABRAS

### Teoría de la Conspiración

as conspiraciones transformadas en alianzas con el PRI y PRD le quitaron votos al PAN, y el mensaje de los ciudadanos en la elección del domingo, es que no les gustó esa mezcla que dejó a un lado la doctrina de Acción Nacional.

En su estrategia de atacar para ganar la presidencia, descuidaron las diputaciones federales. No se tomó en cuenta la importancia del poder legislativo.

De tal forma que, el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador se va a concretar, lo que recuerda a la época en que el PRI tenía la hegemonía en el Congreso de la Unión, y la minoría no podía hacer nada ante las reformas.

Alejandro "Alito" Moreno Ilegó a la dirigencia nacional del PRI en agosto de 2019 y en las elecciones que se han desarrollado a partir de entonces el partido ha ido perdiendo terreno en la república mexicana en sus principales bastiones históricamente priistas. Antes de perder en estas elecciones de 2023-2024, ya había perdido el Estado de México, la entidad con el mayor padrón electoral del país y que después de 94 años de dominio tricolor, por primera vez cambió de régimen, ahora bajo las siglas de Morena y la 4T.

La derrota de Xóchitl Gálvez ante Claudia Sheinbaum confirmó lo proyectado por la mayoría de las encuestas y dejó más endeble la posición de los partidos opositores en el Congreso mexicano.

Un resultado que cimbró también a los partidos que conforman la coalición Fuerza y Corazón por México

Para el PRD, esta derrota significa que la permanencia de su registro como partido nacional pende de un hilo al correr el riesgo de no alcanzar el 3 por ciento de la votación.

Por su parte, al competir por primera vez en solitario por la presidencia de México, el partido Movimiento Ciudadano (MC), se encamina a con-

Vas a querer



Regresando a la chamba... (Meme: FB / D Eryx Luther (Cordobés))

solidarse como una fuerza política nacional y con sello propio. Estos comicios fueron la prueba de fuego para definir su éxito como un partido bisagra que puede inclinar la balanza política.

Jorge Máynez fue a quien Dante Delgado encomendó la misión de dar el salto como una fuerza política nacional, tener una ruta ideológica propia y consolidarse como la principal alternativa a la hegemonía de López Obrador o fracasar en el intento.

Comparta su opinión en:

buzon@elindependiente.mx

# EL INDEPENDIENTE

# Mtro. Manuel López Reyes Presidente del Consejo de Administración (manuel.lopez@elindependiente.mx)

Mtro. Carlos Ramírez Hernández Director General (carlosramirezh@elindependiente.mx)

Lic. José Luis Rojas Ramírez Director General Editorial (joseluis.rojas@elindependiente.mx)



#### MIEMBRO DE:



Lic. José Vilchis Guerrero, Jefe de Información (ivilchis1@vahoo.com)

#### Alejandro Lelo de Larrea Coordinador de sección CDMX

Coordinador de sección CDMX (polanco.alejandro@gmail.com)

#### Ana Karina Sánchez López

Coordinadora de la Presidencia (anakarina.sanchez@elindependiente.mx) WhatsApp: 55-1058-6460

Editor responsable:
Carlos Javier Ramírez Hernández

Todos los artículos son responsabilidad de sus autores.
Reserva de derechos de uso exclusivo: 04-2022-011911175500-101
Certificado de Licitud
y Contenido: 17476
Expediente:
CCPRI/3/TC/22/2138
PUBLICACIÓN EN EL PADRÓN DE
MEDIOS IMPRESOS, fecha inicio: 14 Nov 2022



CERTIFICADO POR

www.elindependiente.mx contacto@elindependiente.mx buzon@elindependiente.mx redaccion@elindependiente.mx El Independiente: Diario publicado de lunes a viernes por Ediciones y Publicaciones Júpiter, S. A. de C. V. Domicilio: Av. Insurgentes 800, Piso 14 interior B, Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, CP 03100. CDMX, República Mexicana.

Impreso por: Prado Editores, SA de CV. Domicilio: Calle Juan B. Garza, Número 404, Colonia Salvador Sánchez Colin, Toluca, Estado de México. CP 50150.

Distribución: Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. Expendio Manuel Ramos. Domicilio: Calle Iturbide, número 25, colonia Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, CDMX. Con sentido crítico, la candidata

lopezobradorista señaló

algunas de las principales fallas

del proyecto de la 4T, sobre

todo las que tienen que ver con

la economía y por lo tanto su

efecto en las masas sociales. Y

parte del criterio de que el perfil

antineoliberal-posneoliberal

sólo se quedó en la superficie

del discurso

#### INDICADOR POLÍTICO

carlosramirezh@elindependiente.mx http://elindependiente.mx @carlosramirezh



# CLAUDIA: FALLAS DE 4T; NUEVO LIDERAZGO Y REFORMA FISCAL

riterio de que la 4T necesita un "nuevo liderazgo" diferente "al del líder original" del

movimiento porque las circunstancias "ya no serán las de tomar la plaza" y a partir de la certeza de que la propuesta lopezobradorista de rechazo al neoliberalismo "no se ha traducido en fórmulas precisas", Claudia Sheinbaum Pardo ya había advertido con anticipación de algunos ajustes en la estrategia económica de continuidad.

En su propuesta titulada "100 pasos para la transformación" y en su "Proyecto de Nación 2024-2030", la candidata de Morena-PT-PVEM había adelantado críticas a la insuficiencia de la propuesta del presidente López Obrador de un nuevo modelo "posneoliberal" de desarrollo, aunque agotado sólo en el aspecto retórico y sin una estrategia integral de políticas económicas, macroeconómicas y de desarrollo.

Aunque no tuvo mucha repercusión por la dinámica y vorágine de las campañas y las confrontaciones entre las candidaturas, los documentos centrales del gobierno de Sheinbaum fueron muy claros en señalar que estaría llegando a su fin con el sexenio de López Obrador y que "el nuevo liderazgo de Morena habrá de desempeñar su papel con un estilo diferente al del líder original de la 4T, pues sus circunstancias ya no serán las de tomar la plaza para inaugurar una nueva época, sino las de consolidar lo logrado y avanzar el ejercicio del poder en el contexto del nuevo régimen".

Sheinbaum establece con precisión las diferencias de presidencia respecto de los estilos conocidos de López Orador; ella adelantó que el suyo será de un "liderazgo renovado" que "tendrá y podrá hacer compatible su sello personal en la forma de gobernar con lo que debe de mantenerse ya como constante diferencia respecto del viejo sistema: la claridad en las razones que llevan a la toma de decisiones, explicarlas sistemáticamente e implementarlas de tal manera que mantenga la predisposición ya lograda de una gran parte de la ciudadanía no solo aceptarla sino a respaldarlas, a hacerlas suyas".

Con sentido crítico, la candidata lopezobradorista señaló algunas de las principales fallas del proyecto de la 4T, sobre todo las que tienen que ver con la economía y por lo tanto su efecto en las masas sociales. Y parte del criterio de que el perfil antineoliberal-posneoliberal sólo se quedó en la superficie del discurso: "hasta ahora, el rechazo del discurso de la 4T al neoliberalismo no se ha traducido en fórmulas precisas para saber de qué manera México va a conducirse frente al mercado nacional y mundial aún dominado por las inercias del modelo neoliberal, ni cómo se propone orientar en el futuro inmedia-

Foto: Cuartoscuro

to su aparato productivo como resultado de su creciente y acelerada integración a la economía norteamericana".

Para Sheinbaum, "la discusión que tiene lugar en Estados Unidos en torno a su propio modelo económico y su papel en la globalización obliga al Gobierno de México, dada su creciente dependencia, a diseñar alternativas dentro del modelo que se adopte y aún a disposición a la flexibilidad teórica y práctica sobre el uso de todos los instrumentos que un gobierno con una orientación de izquierda puede usar para proteger las fuentes de trabajo y el bienestar de los sectores mayoritarios".

Asimismo, en su crítica a la estrategia económica de la 4T puso énfasis en la austeridad del aparato de gobierno y en el cobro de los

impuestos no pagados por los grandes contribuyentes, "pero esa política ya llegó a su límite y no se puede eludir el tema de una reforma fiscal". Señala con precisión que "un proyecto de gasto social de infraestructura como el que anima a la 4T no es viable con un fisco relativamente pobre". Dice también que "mientras el fisco de los países de la OCDE recaba en promedio 34.1% de su PIB, en México el porcentaje es de apenas 17%", y

aporta el dato de que inclusive a nivel latinoamericano la carga fiscal mexicana impide el financiamiento del gasto social, con el dato adicional de que el cobro de impuestos en México es apenas mayor al de República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Panamá.

#### **NUEVA ECONOMIA**

La economía aparece como un tema central en la propuesta de "100 pasos para la transformación", nada más que con compromisos no sólo difíciles de alcanzar, sino menores a las expectativas abiertas por el candidato López Obrador en su campaña de 2018 cuando se comprometió a un crecimiento promedio anual del PIB de 6%, aunque en la realidad, por el peso brutal del costo productivo de la pandemia, el promedio sexenal será de 0.8%.

La candidata Sheinbaum presenta una propuesta modesta de crecimiento económico: una tasa de crecimiento promedio anual del PIB de 3% en el periodo 2025-2030, apenas la mitad de lo que prometió López Obrador y sólo un punto porcentual al promedio anual del PIB en el largo período del ciclo neoliberal 1983-2018, con la circunstancia siempre presente de que el promedio anual del PIB en el lapso populista 1934-1982 fue de 6% y tasas promedio anual de inflación de 3%.

Entre las cifras del periodo populista y el periodo neoliberal, la propuesta del Gobierno de Sheinbaum será de 3%, aunque datos oficiales de organismos económicos internacionales han señalado con insistencia que México necesitaría crecer, por el nivel de su población, a una tasa promedio del PIB de 6%, para poder darle empleo en el sector formal al poco más de un millón de mexicanos que cada año se incorpora a la población económicamente activa que demanda salarios con prestaciones sociales dignas de ser considerada como salario remunerador, es decir

suficiente para el gasto y el bienestar de una familia de cuatro miembros.

El principal problema del sexenio de Sheinbaum estará en la herencia envenenada del sexenio del presidente López Obrador: PIB promedio anual menor a un 1%, con lo cual se rezagó un sexenio más la recuperación del bienestar, aunque la culpa se le debe acreditar a la decisión internacional de cerrar la planta productiva ante la pandemia del COVID-19 que paralizó la economía mexicana en 2020 y la llevó al sótano de -8.2%.

Las informaciones oficiales de Banco de México acaban de informar que el PIB mexicano será de 2.4% en 2024 --al menos hasta la mitad del año, aunque se prevé una mayor caída hacia diciembre--, contra la meta oficial de criterios generales de política económica para 2024 de

2.5%-3.5%. Y la situación crítica del crecimiento económico se agravará para 2025, el primer año formal de arrangue del Gobierno de Sheinbaum: Banxico anunció con pesimismo que el PIB del año próximo será de 1.5% --la mitad del 3% prometido por Sheinbaum-- y quizá menos, obligando a la nueva política económica a una mayor reactivación del crecimiento económico para salir del bache de estancamiento pospandemia

que la política económica de López Obrador no quiso modificar por sus efectos como presión inflacionaria. Estos datos señalan que el punto de partida económico del Gobierno de Sheinbaum no será de 3% prometido por la Hacienda de López Obrador para este año, sino la mitad o menos y por lo tanto estaría obligando a una aceleración productiva en el 2025 que tendrá presiones inflacionarias.

La herencia transexenal más apretada se localiza en un gasto público exhausto por el financiamiento de obras de infraestructura de interés presidencial y la necesidad de ampliar la cobertura de beneficios sociales para la población desprotegida. En ese sentido, la estrategia de la Presidencia de Sheinbaum está dando por descontada una reforma fiscal, con la circunstancia favorable de que contará con la mayoría calificada de Morena y aliados en el Congreso para modificar la Constitución con una nueva reforma fiscal.

En el planteamiento de sus propuestas Sheinbaum se compromete a aumentar la recaudación de grandes contribuyentes al menos en 10% en 2030 con respecto a 2024, y también aumentar la recaudación como porcentaje del PIB



Foto: X / @Claudiashein



Foto: X / @Claudiashein

al menos 1 punto porcentual cada año, ambas decisiones que implicarán aumentar la carga fiscal a los sectores económicos que han sido descuidados por la política tributaria.

Y si López Obrador se había comprometido a la descentralización de las dependencias del sector público para desahogar la Ciudad de México, Sheinbaum dará un paso mucho más audaz: se comprometió a fusionar secretarías del gabinete para ahorrar gasto y recuperar recursos públicos; en este contexto, afirma que fusionará Defensa Nacional y Marina, Gobernación y Secretaría de Seguridad, Economía y Energía y de paso Turismo, Salud y Secretaría de Bienestar, Educación con Cultura y Agricultura con Desarrollo Urbano, es decir, disminuir el sector central que hoy tiene 19 secretarías de Estado a solo 12.

Con sus propuestas dadas a conocer en el último tramo de su campaña, la candidata Claudia Sheinbaum definió el perfil propio de su gobierno para marcar un Nuevo Inicio después del lopezobradorismo y el inicio del *sheinbaumismo*.

**Política para** *dummies***:** La política ahí está, sólo es cuestión de buscarla.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.





**Foto: Cuartoscuro** 

### **OPINIÓN**

## **AMLO DE BOTEPRONTO**

comunicación sostienen una

postura antigobiernista, las

plumas que típicamente se

alquilan despotrican contra

el presidente, algunos lo

insultan abiertamente

Por Samuel Schmidt

i uno solamente viera Twitter, Facebook, otras plataformas y la mayoría de los periódicos, pensaría que el país está a punto de derrumbarse o está derrumbado.

Que el presidente es un incompetente enfermo de poder y estamos a un paso de la dictadura y la catástrofe nacional.

Luego uno ve en un reporte mundial sobre la aprobación de líderes mundiales y López Obrador ocupa el segundo lugar (https://www. visualcapitalist.com/approval-ratings-of-worldleaders-in-2024/); las encuestas nacionales muestran que su tasa de aprobación aumenta, cosa que no le había pasado a un presidente desde hace muchos años, es más, nos habíamos acostumbrado que el presidente huyera del país terminando su gestión.

Una explicación es que cada quien habla de cómo le fue en la fiesta, y por lo visto, son muchos a los que les fue bien en la fiesta de las acciones del gobierno.

Hay una tendencia por etiquetar que es poco útil porque se fuerzan las categorías haciendo impreciso el análisis. Me abstendré de poner a AMLO en cualquiera de ellas.

Usted saque sus conclusiones y acomódelo donde le plazca.

Empezando por lo primero o lo evidente, mi evaluación del gobierno de la 4T es básicamente positiva.

Hay áreas en las que tuvieron un desempeño destacado. Infraestructura es una de ellas.

AMLO dejará más de 8,000 kilómetros de carreteras y caminos de mano de obra.

Deja terminados dos aeropuertos, deja prácticamente terminado el tren Maya y terminado el tren interoceánico (transístmico), el que abre una opción importante para el comercio mundial y que según los optimistas competirá contra el canal de Panamá, el que empieza a recuperarse porque llegaron las lluvias; casi se terminará el tren Toluca-CDMX.

La obra hidráulica ayudará a saciar la sed de Laguna; hará justicias históricas como con los Ya-100 mil hectáreas de riego.

monetaria; el peso alcanzó niveles bajos históricos, en contra del pronóstico de los agoreros del

La política fiscal fue sorpresiva porque oblicertero en contra de la corrupción.

La guerra contra la corrupción no está ganada, se dio un primer paso, pero se requieren

con 1.

o maderables ayudaría

a reducir la migración.

cia energética que avanzó con el mejoramiento de refinación, la compra de Deer Park en Estados Unidos y la construcción de la planta en Dos bocas, esto busca el efecto de equilibrar la balanza comercial energética y dejar de depender del mercado internacional, aunque hasta ahora no ha logrado bajar los precios de la gasolina.

Proyectos como el de Sonora impulsan la energía solar, y hay inversionistas en Chihuahua interesados en seguir ese camino, en esa direc-

algunas megaciudades como Monterrey y Guadalajara, resolverá conflictos locales como en La quis, o el Acueducto Picachos-Concordia, desde Sinaloa; incidirá en la producción hidroeléctrica; y en la producción de alimentos donde dejará El sexenio registró estabilidad financiera y

desastre que lo veían derrumbarse.



ción se realizó el proyecto de poner paneles solares en la Central de Abastos en la CDMX.

El salario mínimo aumentó 110% en el sexenio y quedó protegido en la ley para que aumente por arriba de la inflación, esto además de ser una defensa del mercado, es una decisión humanista, que debe erradicar la llamada pobreza laboral, que consiste en empleados que no les alcanza para comprar la canasta básica.

Un elemento al que se le presta poca atención es un clima de nueva libertad. Los medios de comunicación sostienen una postura antigobiernista, las plumas que típicamente se alquilan despotrican contra el presidente, algunos lo insultan abiertamente.

Gente que no participaba ahora asiste a marchas que no son reprimidas, inclusive los grupos mercenarios que destruyen instalaciones y atacan policías se libran de dar cuentas ante la ley.

El país está recorrido por la protesta, calles y carreteras son cerradas, en parte porque muchas responden a conflictos añejos, otras a conflictos locales y otras más, porque seguimos sin mecanismos de mediación para la atención de

El gobierno parece deliberadamente haber tolerado esos excesos para normalizar la participación legal y democrática.

Hay una campaña, que sospecho está pagada por la oligarquía, que dura desde 2006, no solamente han pagado plantones en el zócalo, sino que "estimulan" a los medios masivos a sostener una política de ataque.

Algún oligarca molesto por haber tenido que pagar los impuestos que evadía, declaró que gastaría otro tanto para tirar al presidente.

No obstante, el clima golpista promovido por algunos, el país ha tenido estabilidad política, las elecciones se realizan y hasta ahora se respetan los resultados electorales, aquellos inconformes cuentan con mecanismos legales para conducir sus disputas.

Esto nos lleva al poder judicial que se ha caracterizado por sus elevados niveles de corrupción y por sostener una lucha (lawfare) en contra del gobierno.

Un ministro de la suprema corte escondió durante años el expediente de un oligarca para que no pagara impuestos.

Hay un alejamiento entre poderes y un esfuerzo, por ejemplo, desde el Senado, para limitar los excesos de la Suprema Corte, que entre paréntesis viola la ley que limita los salarios de los funcionarios públicos.

El poder judicial se ha ubicado en el espacio de la defensa del privilegio que requiere ser eliminado para crear condiciones democráticas.

Un tema contencioso es el avance de la militarización, no solamente el que los militares ocupen las calles, sino que están manejando los sistemas policiales, siendo que no están libres de las pulsiones corruptas.

Pero además el presidente les ha dado cada vez más responsabilidades; controlan puertos, aeropuertos, aduanas, construyen, lo que dificultará que se regresen a los cuarteles.

En la salud y la educación hay déficit importantes, al parecer no obstante los esfuerzos realizados, no se ha encontrado el modelo para derrotar a los intermediarios farmacéuticos, que son políticos y una atención monumental para casi 100 millones de personas, considerando que las clases medias y altas no requieren del Estado.

La educación no parece encontrar el camino de un nuevo modelo.

Una parte de la política de inversión en programas sociales como Jóvenes construyendo futuro, tuvo gran éxito porque capacitó a dos millones 855 mil 387 con un porcentaje elevado de ellos consiguiendo empleo, o sembrando vida que creo oportunidades económicas locales, pero fallaron como parte de la estrategia para arrebatarle al crimen a sus "soldados".

Tal vez porque el enfoque era simplista.

La criminalización social que hay en el país responde a situaciones muy complejas que no se resuelven creando oportunidades económicas, cierto que sin ellas la situación seguramente

El gobierno aduce que se ha reducido cierto tipo de crimen, mientras que socialmente se esperaría que se hubiera eliminado.

En este proceso electoral las balas votaron con un saldo grave y las respuestas violentas del crimen con bloqueos, chantaje, cobro de piso, asola muchas zonas del país.

El crimen autorizado o la connivencia y maridaje entre el crimen y el poder, sigue imperando.

Hay reportes sobre militares y policías actuando en conjunto con los criminales, los jueces que liberan criminales por "errores judiciales" y un aparato corrupto para el que no existe falla moral en "trabajar" con criminales".

En el tema migratorio el gobierno navegó en las aguas turbulentas de la relación con Estados Unidos y la presión migratoria mundial que ha encontrado en México una ruta, no eliminó la corrupción de los agentes de migración ni la rapiña criminal contra migrantes.

La elección demostró la falsedad del reclamo derechista de que AMLO buscaba convertirse en dictador y siguen creyendo que un tuit vale un voto y sus intelectuales buscan apapachos y

El INE funcionó en contra de Córdova que se ha dedicado a sabotearlo, para erigirse en Mr. Democracy, o como reacción porque ya están revisando sus cuentas.

Muchas elecciones son refrendos del gobierno saliente.

En este caso el abrumador triunfo de Claudia y de Morena, es la muestra de que cuentan con un bono político para atreverse a que el segundo piso de la 4T sea un cambio de régimen.



cambios culturales profundos que lleven a la sociedad a adquirir cultura legal y que la gente viva apegada a la ley. Un elemento al que se En lo ambiental, le presta poca atención México ocupa el cuarto es un clima de nueva lugar entre las naciones libertad. Los medios de con mayor reforestación,

> 18 millones de hectáreas, esto se logró con el programa Sembrando Vida que se exportó a Centro América, bajo la tesis de que crear fuentes de ingreso con árboles frutales

La política energética buscó la auto suficien-



**Foto: EFE** 

#### SIMPLE Y CLARO



## **MÉXICO SE SUICIDÓ**

l 2 de junio acudí en compañía de mi hija de 3 años a votar. Al llegar a mi casilla, encontré una fila de más de 200 personas

ansiosas por emitir su voto. Esa imagen me llenó de emoción y alegría por poder compartir con mi pequeña esa fiesta de la democracia mexicana que, aunque perfectible y joven, ha costado baños de sangre y lucha para lograr instaurarla.

Emití mi voto y, como era de esperarse, pedí que a mi hija le pusieran la marca que acredita la participación cívica en su pequeño dedo. Mi hija estaba emocionada de tener su dedo marcado como el mío. Lo presumió el resto del día con la familia.

Su inocencia, su edad y la alegría que generaba en su rostro esa nueva experiencia en su vida no le permiten saber que ese día México

se suicidó. ¿Cómo le explicaré en unos años que ese día su país se convirtió en un régimen autoritario? ¿Qué podré decirle cuando vea su foto presumiendo dedo y me pregunte de qué trataba eso? Tal vez ella no lo sepa, pero esa foto podría enmarcar la última ocasión que México celebró una

verdadera fiesta democrática y que, para ese entonces, todo sea un mero trámite.

Podría creer que exagero, pero desde la época del PRI hegemónico no se veía un resultado tan atroz para la democracia mexicana. El resultado de aquella época fue vivir una dictadura perfecta donde las libertades no existían y las elecciones de Estado garantizaban la perpetuidad del PRI en el poder.

Probablemente muchos mexicanos nos preocupemos por un futuro que no sabemos si llegará, pero, por sus amenazas disfrazadas de promesas de campaña, Claudia

I 2 de junio será destruir el México en que su objetivo será destruir el México en que mi hija nació. Un México donde existían contrapesos, donde la Corte impedía arbitrariedades del poder, un país donde existían organismos autónomos, un país de libertades.

Por supuesto, mi hija deberá conocer el pasado que nos trajo a este presente. Deberá saber qué representan para su país el PRI, el PAN y el PRD, así como el rol que un personaje como Maynez jugó en la destrucción de su país. Será mi obligación contarle a mi hija que ese 2 de junio de 2024 su país se dejó llevar por el resentimiento y las campañas negras, y decidió ponerse la soga en el cuello. Su país eligió suicidarse.

Espero que cuando ese momento llegue a mi vida, mi país haya resistido, así como resistió al PRI hegemónico.

Lo ocurrido el 2 de junio demuestra dos cosas: la primera, México es un fenómeno social estructuralmente dividido que nadie

logra comprender; y, en segundo término, se vive en un ambiente de resentimiento y envidia que la clase política ha generado para exprimir a sus electores el mayor jugo posible.

Sin duda alguna, ganó el repudio a una oposición opaca y alejada de la ciudadanía, a una clase política que no solo nos ha traicionado, sino que, además, se ha

negado a ofrecer una disculpa por la deuda histórica que nos han dejado.

En algunos años, tendré que enfrentar esa plática con mi hija donde le explique por qué tantas cosas suceden en ese presente por llegar. Sin embargo, la experiencia latinoamericana y el discurso de odio y división que representa nuestra futura Presidenta me hacen cuestionarme fuertemente si para ese entonces mi hija deberá seguir viviendo en México. Ese es el nivel de miedo que nos deja el 2 de junio, el día en que México se suicidó.



Claudia Sheinbaum ha dejado

claro que su objetivo será

destruir el México en que mi

hija nació. Un México donde

existían contrapesos, donde la

Corte impedía arbitrariedades

del poder, un país donde

existían organismos

autónomos, un país de

libertades

Foto: Cuartoscuro



#### **AGENDA CONFIDENCIAL**



# ¿QUÉ PASÓ?

Sin embargo, hay que

reconocer que no había

mucho de dónde escoger,

Beatriz Paredes, quien llegó

a la final en el proceso de

selección, "Santiaguito",

"Ricardito" y "Markito" no

lo hubieran hecho mejor,

apuntan aquellos. De modo

pues, que Xóchitl Gálvez fue

lo que hubo, y ni modo

Por dónde e m p e z a r para tratar de explicar que le pasó en las elecciones presidenciales del domingo a la

candidata del PRIAN? Pues hay que hacerlo por el principio, dirán algunos.

A juicio de los observadores, lo primero que ocurrió fue que quienes tuvieron la ocurrencia de crear la lianza del PRIAN ("Alito", "Markito" y "Chuchito"), se equivocaron en la selección de la candidatura presidencial,

aunque ahora la señora sale con el "rollo" de que fue una candidata elegida por los ciudadanos y mujeres y hombres de bien, y da las gracias "a todas y todos los mexicanos que se atrevieron a soñar" que podía ganar.

Sin embargo, hay que reconocer que no había mucho de dónde escoger, Beatriz Paredes, quien llegó a la final en el proceso de selección, "Santia-

guito", "Ricardito" y "Markito" no lo hubieran hecho mejor, apuntan aquellos. De modo pues, que Xóchitl Gálvez fue lo que hubo, y ni modo.

No faltan los arrepentidos priistas y panistas, algunos de ellos misóginos, quienes tardíamente arrepentidos citan el conocido "Principio de Peter", formulado en 1962 por el pedagogo canadiense Laurence J. Peter (1919-1990): "En una jerarquía todos tienden a ascender hasta alcanzar su nivel de incompetencia". Por cierto, ese mismo principio lo utilizaron los panistas en la campaña presidencial del 2012, cuando Josefina Vázquez Mota fue su candidata.

Hay que reconocerle a Xóchitl, que hizo enormes esfuerzos para estar a la altura de las circunstancias, pero no dio para más; en los debates demostró que había llegado al mencionado nivel, y ya nada se podía hacer.Otro factor fue que los priistas y panistas les impusieron a varios coordinadores de campaña, que nunca en su vida habían ganado una contienda electoral, entre ellos Santiago Creel, y Max Cortázar, a este último la misma Xóchitl presentó urbi et orbi como "un chingón", que lo único que demostró fue su ineptitud.

Por el lado del PRI, le "enjaretaron" a Enrique De la Madrid Cordero y a Ildefonso Guajardo, que a lo único que la ayudaron fue a hacer el ridículo.

La misma candidata del PRIAN expresó después del primer debate, palabras más, palabras menos: Ya estoy cansada que me

> digan lo que tenga que hacer, y de hoy en adelante haré lo que se me pegue la gana.

Esos mismos ineptos - que presumieron de ser estrategas en guerras electorales, limpias o sucias, le diseñaron una pésima campaña que estuvo plagada de múltiples errores, tropezones, pifias

Con pobre contenido político, llena de promesas y buenas

intenciones, sin un mensaje claro y contundente, la campaña no logró impactar a nadie, mucho menos a los electores.

Así las cosas, Xóchitl se vio en la penosa necesidad de pedirle a los votantes que prendieran sus veladoras y que rezaran para que ocurriera un milagro.

Entusiasmo no faltó, pero el milagro nunca llegó.

En medio de la debacle, Xóchitl alcanzó a balbucear: "Soy una guerrera", mientras que varios de sus asesores, operadores, estrategas, quienes después de una siestecita que se tomó la señora le habían hecho creer que llevaba una ligera ventaja en las encuestas/apuestas, declaraban perplejos y con ese cinismo que les caracterizó durante todo el proceso: Estamos anonadados por el resultado.

Lo mismo hicieron "Alito", "Markito" y Chuchito", quienes ya aseguraron "hueso" por seis años como senadores de la República.



**DE PRIMERA MANO** 



No podía ganar la ahijada de Claudio X. González, cuyo clasismo es vomitivo y México no necesita un factótum. No podía ganar una candidata priista, que acompañaba al PRI que ha hecho tanto mal a México. (Foto: EFE)

## **OPINIÓN**

## SHEINBAUM PRESIDENTA

No podía ganar una

candidata como Xóchitl

Gálvez, representante de

una camarilla arropada en

un irresponsable discurso de

odio, ella, comportándose

tan torpe, tan frívola, tan

improvisada, ella, que es

el patético resultado de 6

años de insultar a López

oponiéndose a todo y de no

proponer nada sensato

Por Marcos Marín Amezcua

a primera mujer presidente de México ha llegado, es de izquierdas y no es un triunfo ni fácil ni en el mejor contexto. Tiene por delante grandes retos.

Simplemente, no podía ganar la candidata Gálvez que insultó al pueblo de México llamándolo huevón y sin derecho a ello. Y su vocero oficioso Fox secundándola, con improperios todo el tiempo reflejando su derrota moral y política.

No podía ganar la ahijada de Claudio X. González, cuyo clasismo es vomitivo y México no necesita un factótum. Los opositores a López le cuestionaron su edad al tabasqueño cuando candidateaban a una mujer de un año menor; que le criticaron sus fachas y ella no estaba para concurso; que le

cuestionaron su forma de hablar cuando Gálvez trastabillaba con la "g". ¡Ahhhh! y que no hablara inglés el tabasqueño, cosa que Gálvez... México sí se salvó de Claudio X. González.

No podía ganar una candidata priista, que acompañaba al PRI que ha hecho tanto mal a México, y pretendía que entrara al gobierno a hurtadillas bajo su huipil. Inaceptable que se prestara

a ello. No era honesto frente al electorado, responsabilidad: continuidad con rumbo y como no lo fue del PAN vendiendo el cuento de que ella solo era panista, pero era igual una tachable candidata priista.

No podía ganar una candidata como Xóchitl Gálvez, facciosa, reclamando la religión como piedra arrojadiza, cuestionando Fox la mexicanidad de Sheinbaum, mostrándose Gálvez como la representante de lo más rancio, retrogrado y brutal de la clase política mexicana.

La representante de una camarilla arropada en un irresponsable discurso de odio, ella, comportándose tan torpe, tan frívola, tan improvisada, ella, que es el patético resultado de 6 años de insultar a López oponiéndose a todo y de no proponer nada sensato, mientras la oposición perdía el tiempo y se sometía a Claudio X. González, en vez de construir una candidatura opositora interesante.

La derrota opositora representa negarle el acceso al erario al PRI, a los intelectualoides del clan Krauze-Aguilar Camín y a la putrefacta clase política prianista. Se quedarán 6 años más fuera junto con los medios chayoteros. Qué palo le dieron los votantes.

A Morena decirle que queda advertida esta vez de que el costo por no mostrar mejores resultados, mejores expedientes, acaso mejor candidato es palpable. Que olfatee la posible derrota si no enmienda el camino. Si en ese sexenio que empieza no rectifica y

se decide a cambios importantes, sí puede perder en 2030. Que lo vea quien tenga ojos.

Por lo pronto, la República en su bicentenario, que será 4 días después de la toma de posesión de Sheinbaum, se inaugura con una mujer al frente. Cabeza del Estado, del Poder coman-Ejecutivo, dante supremo de las Fuerzas Armadas, que tiene una doble

paso firme con cambios y la procuración a la mujer. Qué fuerte para la nueva presidenta de México. Enhorabuena por su triunfo. Costó mucho. Ojalá que lo sepa aquilatar.

Alitos, Markitos, Lozanos, Acosta Naranjos y Córdovas Vianellos, similares y anexas merecen esta derrota y a ellos se les puede dedicar con mucho placer. Los berrinches de Aguilar Camín son de antología y el reto de la oposición será reconstruirse y renovarse. De seguir como va, está perdida y será la única culpable de ello.

# **TABASCO: GOBERNADOR**

SURGIDO DEL ACTIVISMO SOCIAL

May conoció a AMLO ya

estando este fuera del PRI

y como parte del Frente

Democrático Nacional

(FDN), pero cuando López

Obrador fundó el PRD lo

siguió a esa fuerza y luego

a Morena comenzando en

forma su carrera política que

hoy lo tiene a un paso de la

gubernatura

I morenista Javier May Rodríguez será el primer gobernador de Tabasco que surge del activismo social, siempre al lado de Andrés Manuel López Obrador.

Es el primer lopezobradorista "puro" en llegar a la Quinta Grijalva. Al ex titular de Fonatur las luchas ciudadanas lo llevaron a la política partidista, vía el de Macuspana.

May era un habitante de Comalcalco que no militaba ni en la izquierda ni en ningún otro instituto político y que un día conoció a López Obrador cuando llegó a su pueblo a encabezar

movilizaciones contra el gobierno priista.

Desde entonces se agregó a su movimiento e hizo talacha hasta el punto de convertirse primero en alcalde (ha sido dos veces), después diputado, senador y secretario de Estado, hasta tener hoy día un pie en el despacho de Plaza de Armas.

Esto muestra que en sus orígenes no era polí-

tico, sino activista, y que las luchas ciudadanas lo llevaron a la política, a partir de sus primeros acercamientos con el de Macuspana y con las causas que este defendía.

May conoció a AMLO ya estando este fuera del PRI y como parte del Frente Democrático Nacional (FDN), pero cuando López Obrador fundó el PRD lo siguió a esa fuerza y luego a Morena comenzando en forma su carrera política que hoy lo tiene a un paso de la gubernatura.

Podría decirse de May que es de los cuadros emergentes de la política tabasqueña, pero una hechura de López Obrador.

El también ex responsable del Tren Maya empezó en el movimiento del de Macuspana sin buscar posiciones políticas.

Por así decirlo, la corriente de la vida lo llevó al lugar donde está, y en ese trayecto hizo suyas las causas de AMLO, compaginó con él y sigue a su lado como fiel seguidor.

En 2023 que se dieron a conocer las "corcholatas" de Morena, en Villahermosa, en forma abierta, May se manifestó a favor de Claudia Sheinbaum Pardo y no de su paisano Adán Augusto López Hernández. Se inclinó por la jefa de Gobierno capitalino y no por el secretario de Gobernación porque, dijo, Sheinbaum provenía del movimiento lopezobradorista.

Cuando López Hernández estaba buscando la candidatura presidencial del vinotinto, sus seguidores aseguraban que, si este no lograba la nominación para suce-

Por Rodulfo Reyes der a López Obrador, "sin lugar a dudas" que la candidatura al gobierno tabasqueño sería para su hermana Rosalinda López, entonces directora del SAT.

> Con esa fecha se empezó a descalificar a May con el argumento de sus orígenes humildes (se le decía con desdén mecánico) y por no contar con una carrera universitaria, a diferencia de Adán López que hizo un postgrado en Francia.

> Pero el lopezobradorismo o ala radical de Morena hizo perder en Tabasco a Adán López, que en la encuesta morenista quedó en cuarto lugar en su propio terruño, y se volcó por Claudia Sheinbaum como

parte misma del movimiento original, al que se agregó Adán luego de su destacado paso por el PRI tabasqueño.

#### **PARA SU** INFORMACIÓN...

A pesar del triunfo arrollador de Morena en la gubernatura, los datos del Programa de Resultados Preliminares (PREP) indican que el partido oficial ha perdido en siete de

17 alcaldías.

Esto significa voto cruzado: May logró el 80 por ciento de la votación, lo que significa que ocho de cada diez tabasqueños que acudieron a las urnas lo respaldaron.

Y sus tres adversarios, juntos, se quedaron con quince puntos, lo que significa que a toda la oposición apenas uno de cada 10 ciudadanos les dio su respaldo.

El PRD se mantendrá como segunda fuerza, el PAN seguirá sin registro y es muy probable que también el PRI lo pierda.

Movimiento Ciudadano ha quedado como la tercera fuerza partidista.

En algunos municipios perdidos se detectó la operación en contra del movimiento de cuadros allegados a Adán López...El Congreso local se queda en manos del lopezobradorismo. Las seis diputaciones federales y las dos senadurías también las ganó el vinotinto.



Foto: X / @TabascoJavier



#### MC SE ENCAMINA A CONSOLIDARSE COMO FUERZA POLÍTICA Y PARTIDO BISAGRA

Por Redacción / El Independiente

I competir por primera vez en solitario por la presidencia de México, el partido Movimiento Ciudadano (MC) se encamina a consolidarse como una fuerza política nacional y con sello propio. Estos comicios fueron la prueba de fuego para definir su éxito como un partido bisagra que puede inclinar la balanza política.

Jorge Álvarez Máynez fue a quien Dante Delgado encomendó la misión de dar el salto como una fuerza política nacional, tener una ruta ideológica propia y consolidarse como la principal alternativa a la hegemonía de López Obrador o fracasar en el intento.

Delgado confiaba en los triunfos que obtuvo Movimiento Ciudadano en Nuevo León y Jalisco, dos de los Estados con mayor peso político del país.

Morena ha dicho que son el PAN naranja. El PRI se mofa del pasado priista de Dante Delgado y, ahora, de Álvarez Máynez. El PAN los tilda de esquiroles y de ser una oposición a modo y cómoda. Ellos se definen como socialdemócratas y como una tercera vía frente al dilema entre López Obrador y lo que llaman "la vieja política".

#### **EN 25 AÑOS DE HISTORIA**

Después de obtener su registro en 1999, Convergencia por la Democracia (el nombre original del partido) respaldó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 2000. En 2006 y 2012, apoyaron a López Obrador. En 2018 rompieron relación con el actual presidente y se sumaron al PAN y al PRD en la postulación de Ricardo Anaya. Ese historial de vaivenes ha sido blanco de críticas entre sus rivales y algunos votantes.

Desde 2011, cuando el partido cambió de nombre, sus resultados electorales han ido mejorando con las elecciones. Ninguna otra fuerza de oposición puede presumir lo mismo.MC ha emergido como una aglomeración

de todos estos elementos y ha abrazado sus contradicciones. Es el partido joven dirigido por un hombre de más de 73 años. Es el instituto que mantuvo su registro a costa de otros movimientos y hoy busca su propio camino.

Movimiento Ciudadano quiere dar un salto de madurez para demostrar que es creíble ante la ciudadanía y que puede ser el fiel de la balanza en una elección que se anticipaba como un plebiscito sobre el presidente y en un país que cree haberlo visto todo en política.

En un escenario donde parte como el tercero en discordia, la primera necesidad del partido fue defender Jalisco y en Nuevo León mejorar sus resultados en el Congreso, tras los siete senadores obtenidos en 2018 y los 23 diputados que sacó en 2021 (cuatro menos que en la elección anterior). Y a partir de ahí pensar en consolidarse más allá de los dos Estados que ya gobierna.

"Debemos mostrarle a México que es falso que solo haya dos opciones, que no tenemos por qué conformarnos con el presente que hoy tenemos, mucho menos resignarnos a que lo único que nos queda es regresar al pasado de quienes ya le fallaron al país", dijo Álvarez Máynez en una entrevista reciente, tras recibir la mayor oportunidad de su carrera política.



Foto: X / @DanteDelgado

### RECONOCE CLAUDIO X. GONZÁLEZ LA DERROTA ANTE MORENA; MAREA ROSA SE DESINTEGRA

Por José Vilchis Guerrero

laudio X. González, el empresario que aglutinó a la oposición en torno a la empresaria y senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, que fue impulsada por la coalición Fuerza y corazón por México, reconoció la derrota tras conocerse un avance de los resultados electorales del 2 de junio y deseó éxito a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Según resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en el más reciente corte ubican a Claudia Sheinbaum 30% de los votos arriba de Xóchitl Gálvez, con 58.73% de los votos frente a 28.28% de la candidata opositora.

Al mismo tiempo, Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, reconoció la madrugada de este lunes que los resultados no la favorecieron y que no sería posible revertirlos ni con la conclusión de los conteos en las zonas distritales.

"El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer su Conteo Rápido, tal ejercicio estadístico una tendencia del voto que no favorable a mi candidatura, tendencia que además parece ser irreversible", dijo en conferencia de prensa.

Luego de conocerse los datos preliminares de los comicios del domingo, Gálvez Ruiz contó que se comunicó por teléfono con Claudia Sheinbaum para hacerle saber que reconocía su triunfo y que compartía su visión del país luego de sus recorridos por México.

"Hace unos minutos me comuniqué con Claudia Sheinbaum para reconocer la tendencia, le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y decirle que ella pueda resolver los problemas de nuestra gente", concluyó.

A través de su cuenta personal de X, el empresario mexicano reconoció: "Ayer perdimos. Hay que reconocerlo y entender el por qué. Mucho que reflexionar, aprender y corregir. Le deseo éxito a la futura presidenta Sheinbaum, por el bien de México". La suerte de Marea Rosa quedó a la deriva y su inminente desaparición.

Al mismo tiempo elogió a las y los ciudadanos que votaron e hicieron posible la pacífica y ordenada jornada electoral del domingo 2 de junio a favor de su candidata, pues afirmó que ellos son quienes defendieron de los embates autoritarios de Morena, al tiempo que acusó al gobierno morenista del presidente Andrés Manuel López Obrador de haber realizado una elección de estado.

"Mi amplio reconocimiento y agradecimiento a millones de mexican@s que ayer salieron a votar y a organizar la jornada electoral, y que en los últimos tiempos han defendido a la República de los embates autoritarios de Morena, incluyendo la elección de Estado que acaban de ejecutar", señaló.

En tono beligerante, sostuvo que tras la victoria de Claudia Sheinbaum "vienen batallas duras y hay que estar preparados para ellas", pues no van a disminuir esfuerzos para luchar por la libertad, por la democracia y por el Estado de derecho. En su mensaje público que difundió en las redes, manifestó: "La lucha por la libertad, por la democracia y por el Estado de derecho tiene que seguir con ánimo renovado, sin descanso y con esperanza. La defensa de la Constitución y de las instituciones es hoy más importante que nunca. Nos vienen batallas duras y hay que estar preparados para ellas. Como bien dice mi amigo Guadalupe Acosta, #QueNadieBajeLaGuardia".

Fuente: Redes sociales y PREP.



**Foto: Cuartoscuro** 



# ALITO MORENO, SEPULTURERO DEL PRI

Por José Vilchis Guerrero

I México moderno del siglo XX tuvo como pilar fundamental en lo político y social, pero sobre todo en lo económico, al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que surgió en lo ideológico de la Revolución para la vida institucional de los sectores campesino, obrero y popular, así como para organizar la militancia política de los distintos grupos sociales del campo y la ciudad.

Pero con los años, el tricolor se pervirtió por la ambición de políticos que lo convirtieron en trampolín para culminar sus propios propósitos y a finales del siglo pasado se volvió totalitario al no permitir la competencia del Partido Acción Nacional y mucho menos la del Partido Comunista Mexicano, a los que cerró el paso para ocupar todas las posiciones políticas en la Presidencia de la República, desde donde se apoderó del control de los poderes Judicial y Legislativo, hasta que al final del siglo XX se organizaron grupos de la oposición que fueron tomando el poder, que culminaron en la derrota del 2000, cuando Vicente Fox echó de Los Pinos al PRI.

Sin embargo, los priistas siguieron marcando la agenda nacional y con sus organizaciones se mantenía en diversas posiciones que fue perdiendo a medida que se producían derrotas electorales en municipios y estados de la República mientras los políticos atendían sus propios intereses, por los que fueron señalados de corrupción.

Cuando se alejaron de la militancia y de la ciudadanía para realizar negociaciones que llegaron a convertirse en escándalos de corrupción de sus militantes y dirigentes, se fue reduciendo la influencia política y sus cuadros se debilitaron frente al desarrollo de otras fuerzas políticas como el Partido de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, que fueron fortaleciendo su militancia e influencia en sectores específicos y clases medias, que posteriormente dieron origen al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se convirtió en un fenómeno al ganar elecciones en corto tiempo.

La crisis del tricolor se profundizó en el 2000 y siguió en el siguiente sexenio, el de Felipe Calderón, que le devolvió a Enrique Peña Nieto la Presidencia que el PRI había perdido con Fox, pero se profundizaron las divisiones internas que debilitaron los liderazgos, al caer en una muy señalada corrupción que se manifestó en escándalos y divisiones internas, luego de la derrota de 2018, que terminó con el "nuevo PRI" de jóvenes políticos encabezados por el último representante del Grupo Atlacomulco en la Presidencia.

En esa debacle Alejandro Moreno Cárdenas se convirtió en líder nacional luego de haber concluido su administración en Campeche, donde fue gobernador de 2015 a 2019. En agosto de ese año se convirtió en líder nacional del PRI, entre dimisiones y renuncias al Revolucionario Institucional y acusaciones de enriquecimiento ilícito, delito por el que fue perseguido por la Fiscalía de Campeche, lo que motivó, en parte, la renuncia de Ivón Ortega y José Narro Robles.

Dos años después, el PRI perdió las siete gubernaturas de Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Colima y Campeche. Luego tuvo que enfrentar escándalos que evidenció la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román con grabaciones que lo vincularon con ilícitos y corrupción, por los cuales se tuvo que amparar.

La crisis interna del Revolucionario Institucional se profundizó y se reflejó en las pérdidas en los comicios del 2021, año en que siguieron las derrotas al perder Hidalgo y Oaxaca y sólo se mantuvo en Durango y en Coahuila, donde se ha mantenido en el poder por casi un siglo. Pero al perder el Estado de México, también dejó de ser su bastión, donde ahora gobierna Morena. A raíz de los escándalos de corrupción, ex presidentes del PRI, como Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Roberto Madrazo y Manlio Fabio Beltrones le exigieron su renuncia, pero se negó a hacerlo y siguieron las renuncias: Omar Fayad, la bancada priista de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila, todos en contra de sus decisiones equívocas.

Pese a las impugnaciones ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por parte de los afectados, ésta autoridad aprobó las modificaciones a los estatutos priistas para que Alito Moreno y Carolina Viggiano sigan al frente del PRI hasta agosto de 2024. Con la pérdida de las elecciones del 2 de junio, la disminuida militancia priista tiene menos presencia en la vida nacional y sigue en la incertidumbre.

Fuente: PRI.



Foto: Cuartoscuro

# PRD PODRÍA PERDER EL REGISTRO AL FINALIZAR CONTEO DEL PREP

Por Redacción / El Independiente

ras las elecciones más grandes de la historia en las últimas décadas, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que llegó a ser en su momento una de las fuerzas políticas más importantes en México, ahora enfrenta un reto difícil de asumir ante la nueva conformación de la clase política a partir del 2 de junio: se encamina a perder su registro como partido político nacional, de acuerdo a los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

De acuerdo a los avances de las actas capturadas, el partido del sol azteca, que fue fundado en 1980, bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, quien se respaldó en esta formación para participar en tres contiendas electorales. Ahora el PRD no alcanzaría el mínimo de tres por ciento en las elecciones para presidente, senadores o diputados, que establece la ley electoral para mantenerlo.

Un día después de las elecciones presidenciales en que también se renovaron las dos cámaras legislativas del Congreso de la Unión y 8 gobernadores, así como la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con un avance del 91.2 por ciento en las actas de la elección a la Presidencia, el partido liderado por Jesús Zambrano registra un millón 31 mil 627 votos, es decir el 1.90 por ciento, que no le alcanza.

Por lo que toca a la elección de senadurías, con el 90.6 por ciento de las actas computadas, el Partido de la Revolución Democrática contabiliza un millón 240 mil 649 sufragios, igual al 2.30 por ciento, mientras que, en la elección a diputaciones federales, el PRD registra un millón 299 mil 622 votos, es decir, el 2.48 por ciento.

Conforme a la ley general de partidos políticos, son causa de pérdida de registro de alguno no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior por lo menos el tres por ciento de la votación válida que se haya emitido en alguna de las elecciones para diputados, senadores o presidente.

Surgido a raíz del Frente Cardenista, que surgió para apoyar la candidatura del ingeniero Cárdenas en la elección presidencial de 1988, el partido de la izquierda fue ganando relevancia a nivel nacional cuando su fundador ganó las elecciones para convertirse en el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido democráticamente en la capital del país

Luego del liderazgo de Cárdenas, también tuvo el liderazgo del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador que también llegó a ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, mientras el PRD ya había cobrado relevancia.

Pero al dejar la dirigencia el político tabasqueño, hubo una serie de rupturas y conflictos internos que llevó al partido del sol azteca a perder fuerza e influencia a nivel nacional. El actual líder, Jesús Zambrano, no ha emitido una posición ante la posibilidad de perder el registro. Al coaligarse con el PAN y el PRI, no tuvo la misma captación de votos que los demás partidos.

Mientras Morena alcanzó 41.9% a 44% (57 a 60 senadores), el Partido Verde: 8.6% a 9.8% (10 a 15 senadores) y PT: 5.3% a 6.5% (4 a 13 senadores), mientras que los partidos opositores lograron los siguientes resultados: PAN: 15.8% a 17% (19 a 22 senadores), PRI: 10.7%

a 12.3% (15 a 18 senadores) y PRD: 2% a 2.7% (0 a 3 senadores). No alcanza el 3% requerido.

En la Cámara de Diputados, los conteos rápidos muestran: Morena: 41.2% a 42.8% (233 a 251 diputados). PVEM: 8.1% a 9.1% (67 a 77 diputados). PT: 5.3% a 6.1% (46 a 52 diputados). En cuanto a la oposición: PAN: 17.3% a 18.7% (64 a 80 diputados); PRI: 11.1% a 11.9% (30 a 41 diputados) y PRD: 2.4% a 3.1% (0 a 8 diputados). Tampoco alcanza el 3% previsto en la ley para conservar el registro.

Fuente: INE.



Foto: Archivo Cuartoscuro



## **EN CAMPAÑA**

Por Armando Reyes Vigueras

ste arroz ya se coció y con el triunfo de Claudia Sheinbaum estamos a punto de cerrar el actual proceso electoral, pues sólo falta que la autoridad electoral dé a conocer los resultados finales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las impugnaciones y declare la validez del proceso.

En su discurso en el Zócalo, la candidata presidencial de Morena agradeció las llamadas que recibió de Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez mediante las cuales reconocían su victoria en las elecciones del pasado domingo, al igual que las muestras de felicitación de diversos mandatarios del mundo.

Una de las felicitaciones que recibió y que mereció un comentario en sus cuentas de redes sociales fue la del presidente de nuestro vecino del norte: "Agradezco al presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden @POTUS, su mensaje de felicitación y el reconocimiento que hace al pueblo de México por el éxito del proceso electoral. Estoy convencida que seguiremos colaborando en beneficio de nuestros pueblos y nuestras naciones, como vecinos, socios y amigos que somos, con el respeto que nos merecen nuestras soberanías".

También en su cuenta de X publicó un mensaje en agradecimiento a sus simpati-

zantes: "Gracias, gracias, gracias; no les voy a fallar. Vamos a avanzar con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación".

En un largo mensaje en X, Xóchitl Gálvez agradeció el apoyo recibido en las urnas y comenta más de lo sucedido el domingo: "Quiero empezar este mensaje con un GRACIAS a todas y todos los mexicanos que se atrevieron a soñar y se unieron a este gran movimiento. Fui una candidata elegida por los ciudadanos y mujeres y hombres de bien. A donde ustedes ciudadanos libres decidan ir, iremos. Sé que hay mucho desconcierto y muchas dudas, he leído cada uno de sus comentarios. Reconocí ayer mi derrota porque soy una demócrata y creo en las instituciones. Confío en el conteo rápido del INE, es un ejercicio estadístico elaborado por los mejores científicos de datos del país. Sé que los resultados nos causan sorpresa y por ello debemos analizar lo que sucedió. Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia

desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata".

#### **APUNTES ELECTORALES**

La Misión de Observación Electoral de Transparencia Electoral para las Elecciones Generales de México 2024 emitió un comunicado en el cual señala que "considera importante que el Estado mexicano y todas las autoridades pertinentes asuman con la mayor seriedad esta delicada situación, que sin lugar a dudas afecta la integridad y calidad de los comicios, al comprometer los derechos políticos de todos los ciudadanos".

En redes sociales circularon denuncias de intentos de robo de urnas, enfrentamientos con personas que intentaban disuadir a las personas a votar, así como operativos de compra de votos, algo que sin duda -si se hizo la denuncia correspondiente- podría modificar algunos resultados electorales, aunque parece que se trata de simples quejas que no llevarán a ninguna parte.



Foto: X / @Claudiashein

## **SACACORCHOS**

- De los pendientes que quedan de la elección del pasado 2 de junio tenemos varios temas, pero sin duda uno de los más interesantes es acerca del futuro del PRD.
- Luego de la elección, y a la espera de los resultados oficiales, el sol azteca tiene un 2.5% de la votación con lo que perdería el registro, algo que tendremos que confirmar cuando se dé a conocer la Votación Válida Emitida, que es el indicador que nos dará la noticia sobre si el partido desaparece o se mantiene.
- Otro tema es que el PRI y Movimiento Ciudadano están con porcentajes de votación similares, alrededor del 10%, algo que indicaría que para el tricolor debe ser motivo de preocupación y para los naranjas de reflexión porque no crecieron tanto como esperaban.
- También que para Morena son importantes sus aliados electorales si quiere romper la barrera del 50%, pues por sí solo tiene hasta el momento cerca del 45% de la votación, algo que no le alcanza en el ámbito legislativo, pero veremos que costo tienen estos aliados.

# EL FUTURO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Es claro que urge redefinir el

sistema de partidos y éstos

deben emprender acciones

para recuperar su esencia, en

una tan pedida redefinición

de los institutos políticos,

pues el rechazo que ahora

enfrentan no es gratuito...

Por Armando Reyes Vigueras

Resultados aparte, hay un tema que poco se ha discutido y que muchos analistas han enredado con explicaciones rebuscadas que poco aclaran para un público sin conocimiento de tecnicismos y teorías de la ciencia política.

Tiene que ver con el futuro de los partidos políticos a la luz de lo que hemos visto en las elecciones de este año, en las cuales atestiguamos rechazo no sólo a todos los partidos, sino a sus candidatos, a lo que se suma el fracaso de quienes intentaron registrarse como independientes.

En redes sociales circularon mensajes en los que usuarios manifestaron que ninguno de los candidatos presidenciales les convencía, pero estaban conscientes de la necesidad de votar, a lo que se sumaron movimientos que pedían ya sea anular, abstenerse o protestar en la boleta electoral con mensajes en contra del sistema o tratando de recordar a las personas desaparecidas en los últimos años.

Sin duda, se trata de elementos a tomar en cuenta para analizar el escenario político actual, en el que se esperaba que la reelección de legisladores y alcaldes marcaran una diferencia en un proceso electoral que estaba marcado por la insatisfacción ciudadana.

Así, los partidos -y hablamos de todos

los partidos- generan más rechazo que apoyo, a la vez que tenemos candidatos no provocan entusiasmo en un electorado que busca alternativas al actual sistema político.

Y hay que tomar en cuenta la gran cantidad de políticos que cambian

de partidos y han contribuido a desdibujar ideológicamente a las distintas fuerzas políticas que compiten por los sufragios de los ciudadanos.

De esta manera, la suma de los elementos antes mencionados deben hacernos reflexionar acerca de qué futuro tendrán los partidos políticos nacionales, una vez que cualquier político -sin importar su ideología o pasado en cargos de elección- puede ser postulado por cualquier partido, algo

que parece no importar a los ciudadanos, quienes se dejan seducir por quien tenga un mejor discurso o sea más carismático, ¿o de qué otra manera entender que un exestudiante del seminario y expanista fuera postulado por Morena para una de las principales presidencias municipales del país y recibiera votos de la ciudadanía?

¿O qué espera el elector de un candidato postulado por partidos que anteriormente eran rivales irreconciliables, como es el caso de los postulados por la alianza PRI PANI?

Es claro que urge redefinir el sistema de partidos y éstos deben emprender acciones

para recuperar su esencia, en una tan pedida redefinición de los institutos políticos, pues el rechazo que ahora enfrentan no es gratuito y sí consecuencia de alianzas que los desdibujan en el plano ideológico o generan contradicciones con fuerzas políticas que se dicen de izquierda, pero postulan candidatos que provienen de la derecha.

El futuro de los partidos políticos está en un ámbito de redefinición, con desapariciones, fusiones o el surgimiento de nuevas expresiones que nos muestren cuál será el escenario electoral que tendremos en unos años más.

\*X (Twitter): @AReyesVigueras



Foto: Freepik



## MASSIVE CALLER Y MÉXICO ELIGE RECONOCEN DESASTRE EN ENCUESTAS DE XÓCHITL GÁLVEZ

Por Redacción / El Independiente

e acuerdo con la información de Vianey Pérez Ángeles para SDP Noticias, la empresa encuestadora Massive Caller reconoció el desastre que tuvo con las encuestas que daban ventaja a la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, sobre la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo de Morena.

Y es que, ante el triunfo demoledor de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, donde se-



Foto: X: @MassiveCaller

gún el PREP la candidata de Morena tiene una ventaja de 30 puntos, Massive Caller admitió que "nos equivocamos de manera rotunda" en sus encuestas.

Así lo señaló el director de la casa encuestadora, José Carlos Campos, luego de que incluso su encuesta de salida tras la jornada electoral del 2 de junio dio a Xóchitl Gálvez una ventaja de 2.5% sobre la morenista.

En un breve comunicado la casa encuestadora sostuvieron que su error estuvo en que proyectaron una elección cerrada a favor de Claudia Sheinbaum con una ventaja de 4 puntos porcentuales, cuando el resultado final mostró una diferencia de 30 puntos.

Aseguraron que están comprometidos en realizar un profundo análisis de su metodología para mejorarla.

Para que de esta manera puedan continuar los resultados precisos que los han caracterizado en los últimos 7 años.

Asimismo, agradeció la confianza y comprensión, reiteró su compromiso de seguir con transparencia y excelencia.

Cerró su mensaje asegurando que, con optimismo, miran hacia el futuro para seguir mejorando y ofreciendo información de calidad que "contribuya al entendimiento de la opinión pública nacional".

#### MASSIVE CALLER NO SE RETIRA DE LAS ENCUESTAS, PESE A ENORME FALLA EN ENCUESTAS PRESIDENCIALES 2024

Pese a que el director de Massive Caller aceptó que en la casa encuestadora se equivocaron "de manera rotunda", lo que causó consternación a su equipo de trabajo, adelantó que no dejarán las encuestas.

José Carlos Campos señaló que Massive Ca-

ller tendrá que reponerse del error presentado en las diferentes encuestas presidenciales que dieron ventaja a Xóchitl Gálvez.

Igualmente, afirmó que no es el método de las encuestas de Massive Caller el que es erróneo, aunque aún no han detectado dónde estuvo el error, por lo que adelantó un análisis.

Y ante la posibilidad de abandonar el ámbito de encuestas, José Carlos Campos descartó dicha situación, pues afirmó que, aunque hubo un terrible error en la encuesta presidencial, otras sí fueron acertadas.



Gráfica: X: @MassiveCaller

#### XÓCHITL GÁLVEZ, AUNQUE RECONOCE VICTORIA DE SHEINBAUM, AMENAZA CON IMPUGNAR RESULTADOS

Por Redacción / El Independiente

iudad de México (EFE).- La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, aseguró haber enfrentado una competencia desigual en las elecciones al denunciar que "todo el aparato del Estado" se usó para favorecer a la oficialista Claudia Sheinbaum, quien triunfó el domingo con casi 60% de los votos.

"Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata", reflexionó en un texto publicado en sus redes sociales.

Aunque la exsenadora reconoció su derrota, al argumentar que es "una demócrata" y cree en las instituciones, advirtió que el resultado no "termina aquí".

"Sí presentaremos las impugnaciones que prueban esto que les digo y que todos sabemos. Y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta", zanjó.

Señaló que "hoy más que nunca" debe defender la democracia y la república porque los contrapesos y la división de poderes siguen "en riesgo".

Gálvez culpó además al crimen organizado de hacerse presente en los comicios al amenazar e "incluso" asesinar a decenas de aspirantes y candidatos.

Asimismo, pidió unidad para quienes defienden "la vida, la verdad y la libertad".

"Buscarán dividirnos y desalentarnos, pero no podemos darnos el lujo de claudicar. Sigamos nuestra lucha por ti, por tu familia y por México. Somos la resistencia y debemos hacer lo que nos toca: defender México del autoritarismo y el mal gobierno", afirmó.

"Desde la oposición continuaré ejerciendo una labor vigilante", avisó. A esta pugna por movilizar a la oposición vía redes sociales se sumó el expresidente Vicente Fox (2000-2006), que llenó su perfil de X de mensajes en contra de un presunto fraude electoral perpetrado por Sheinbaum.

"El diablo está detrás de esta estrategia. Van manipulando la opinión pública minuto a minuto. Seamos firmes, no nos dejemos engañar", posteó en letras mayúsculas.



Foto: EFE

#### CARLOS ALAZRAKI REACCIONA CON FURIA AL TRIUNFO DE CLAUDIA SHEINBAUM Y LA INSULTA

Por Redacción / El Independiente

iudad de México (apro).- El publicista Carlos Alazraki y los invitados en su programa de *Atypical Teve* reaccionaron con furia al anuncio del triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial.

En la transmisión del programa en su canal de YouTube participaron Pedro Ferriz de Con, Guadalupe Loaeza, Ricardo Alemán y Laura Zapata.

Alazraki, crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador, reaccionó con ira cuando en la transmisión de Televisa se proyectó a Sheinbaum como ganadora de los comicios presidenciales.

#### "QUE SEVAYA A LA CHINGADA, LA ODIO", DICE ALAZRAKI

"No pongas ninguna de esas mamadas", dice el publicista. Ferriz de Con le comenta: "todos dicen que Televisa está en la lona". "Que se vaya a la chingada, la odio", dice Alazraki en otro momento del programa. "Va a ser la peor presidenta de la historia, va a ser una pinche dictadura de quinta".

-Y nos tenemos que ir -le comentan.

-Yo no me voy, yo lucho por México, perdón.

-Te van a quitar tu casa...

-Que me la quiten, a ver, yo no doy las nalgas, que me persigan -responde Alazraki.

"Que se vaya a la chingada (Claudia Sheinbaum) la odio".

"Que me metan a la cárcel"

Pedro Ferriz de Con, incluso se quejó de su programa fue "bajado".

Por su parte, la artista Laura Zapata también expresó que el Partido Verde de México (PVEM) le ofreció 5 millones de pesos a cambio de apoyar a la candidata morenista, luego de que diversos influencers también ya habrían expresado su respaldo.



Foto: captura de video en X: @AtypicalTeve



# SECCIÓNESPECIAL Palacio NACIONAL 2024

# LA 4T Y EL NUEVO MAPA POLÍTICO NACIONAL

La candidata presidencial

Claudia Sheinbaum recibió,

según datos del PREP del

INE, con un 93% de la

votación, el 59.2% de los

votos, contra un 27.9%

de la alianza opositora y

10.4% de MC. Es decir que

prácticamente se reafirmó

la proyección de que la

candidata oficialista ganaría

en proporción de 2 a 1

respecto a quien representó

al PRI, PAN y PRD en la

contienda

Por Jorge Torres Góngora

n la elección del domingo pasado la mayoría de los mexicanos decidió renovar su apoyo a MORENA y a sus aliados, el PT y el Verde, y otorgar a la llamada 4T la fuerza necesaria para impulsar su proyecto con mayor pujanza. La semana pasada el Independiente señaló la pertinencia de reconocer el profesionalismo y el prestigio técnico de las principales encuestadoras serias, que finalmente mostraron su eficacia en prever a la opción ganadora, y la dimensión de su triunfo.

Tal y como lo solicitó su candidata presidencial en distintas arengas públicas, así como en sus campañas de comunicación masivas, los votan-

tes optaron por respaldar la consolidación del "segundo piso" de la 4T, al conceder también un amplio soporte legislativo a la alianza de izquierda, que podría derivar en que estas fuerzas políticas logren construir incluso la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, quizá, en su caso, con el apoyo adicional de legisladores de otro partido, como MC o hasta el PRI.

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum recibió, según datos del PREP del INE, con un 93% de la votación, el 59.2% de los votos, con-

tra un 27.9% de la alianza opositora y 10.4% de MC. Es decir que prácticamente se reafirmó la proyección de que la candidata oficialista ganaría en proporción de 2 a 1 respecto a quien representó al PRI, PAN y PRD en la contienda, quien a su vez ganó casi 3 a 1 a quien ocupó el tercer lugar.

Es relevante recordar que, en la elección presidencial del 2018, AMLO y MORENA lograron el 53% de los votos, la alianza del PAN, PRD y MC obtuvo solo el 22% y el PRI de nuevo pasó al tercer lugar con 16% de la votación. Esto se reflejó en un Congreso con una clara mayoría, al ser 308 diputados de la alianza de izquierda (MORENA 189, PT 63 y PES 56) y 67 senadores (MORENA 54, PT 6 y PES 7), cuando el PAN solo obtuvo 81 diputados y 22 senadores, el PRI 45 diputados y 13 senadores, el PRD 21 diputados y 8 senadores, MC 27 diputados y 7 senadores, y el PV 16 diputados y 7 senadores.

En la elección del 2012 se contó con un sistema de partidos más sólido y filtrado, en que el PRI junto con el PVEM lograron el triunfo con un 39% de los votos; la alianza del PRD con el PT y MC tuvo el 32.3% y el PAN el 26%. Nueva Alianza tuvo el 2.7%. Aunque el PRI no tuvo la mayo-

ría en el Congreso, contó con 213 diputados, con otros 29 aliados del PV, y con 59 senadores, a los que agregó otros 9 del PV. La alianza de izquierda logró contar con 135 diputados y 27 senadores, y el PAN contó con 114 diputados y 38 senadores.

Volviendo al 2024, con los datos proporcionados por el INE, podemos afirmar que en el Senado MORENA lograría alrededor de 59 escaños, el PVEM 13 y el PT 11, con lo cual esa alianza contaría con 83 lugares; el PAN lograría unos 20 senadores, el PRI 17 y el PRD queda-

ría en riesgo de perder su registro nacional y no contar con escaños, y en su caso lograría 2 o 3, con lo que la oposición agrupada aquí podría alcanzar si acaso 40 escaños; y MC contaría con 6 lugares. Es decir, la alianza de izquierda estaría casi por asegurar la mayoría calificada de 85, en que si acaso le faltarían unos 2 o 3 senadores.

En la Cámara de Diputados el escenario es similar, ya que MORENA lograría acceder a unas



Foto: Cuartoscuro

242 curules, el PVEM a 72 y el PT a 49, con lo cual esa alianza lograría 363 lugares; el PAN va a alcanzar unos 72 diputados, el PRI 36, por lo cual en caso de que el PRD pierda su registro, este grupo de la oposición contaría con 108 lugares; y MC contaría con 27 lugares. Es decir, MORENA y aliados lograrían la mayoría calificada de 335 en esta Cámara.

En el caso de los gobernadores, hay que recordar que MORENA ya cuenta con 22 de ellos, de los cuales en esta elección retuvo Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y la CDMX, y obtuvo el triunfo en Yucatán. Sólo Guanajuato siguió siendo panista, y Jalisco continuó apoyando a MC. Con ello, la alianza de izquierda cuenta con 24 gobiernos estatales, contando a San Luis Potosí, que es del PV, el PAN reduce su fuerza a 4 y tanto el PRI como MC se quedan con 2.

En Chiapas, el candidato Eduardo Ramírez Aguilar de MORENA y la coalición Sigamos Haciendo Historia, tiene un 79% de los votos, y con 11.7%, en segundo lugar, estaría Olga Luz Espinosa Morales, de la alianza opositora, seguida por Karla Irasema Muñoz Balanzar, de MC, con 4.0%.

En el estado de Morelos, Margarita González Saravia, por la coalición Sigamos Haciendo Historia tiene el 48% de los votos, y su principal opositora, quien salió de MORENA al no lograr esta candidatura, Lucy Meza, registra el 31%. Aquí destaca que Jessica Ortega, por MC, tiene el 18% de los votos contados, por lo cual, en este caso, el tercer lugar definió que, aún sin la mayoría de los votos, la candidata oficialista lograra el triunfo. Es también relevante aclarar que aquí votó el 56% de la lista de electores, menor a la votación nacional.

En Puebla, aunque el PAN logró presentar a su figura estelar en el estado, con el apoyo del PRI y el PRD, partidos de los cuales formaron parte destacada los últimos gobernadores del estado, incluso el candidato ganador, Alejandro Armenta, éste obtuvo, con la coalición Sigamos Haciendo Historia, el 59% de los votos. Eduardo Rivera de la alianza Mejor Rumbo para Puebla, obtuvo el 33.0% de los votos, y MC contaría con el 4.4%.

En Tabasco, como estaba claro desde el inicio del proceso, y ya con el 97.9% de los votos contados, Javier May, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, lograría el 80% de los votos.

En segundo lugar, estaría Juan Manuel Focil del PRD con 6.8%, que en este caso no fue en alianza con el PRI y el PAN, cuya candidata Lorena Beaurregard obtuvo tan solo el con 4.2%. Incluso la candidata de MC logró mayor votación, con el 5.3%

En el estado de Veracruz, donde parecía que habría una lucha cerrada, y donde incluso se mencionó que la alianza opositora le podría arrebatar el triunfo a la candidata de MORENA y aliados, con el 92% de las actas revisadas se refleja que Rocío Nahle García, candidata de Sigamos Haciendo Historia, tuvo el 58% de los votos, una clara mayoría. Francisco Yunes Zorrilla, de la alianza opositora, tuvo solo el 32%, y MC el 7.0%

Aunque se estimaba que habría estados en los que la estafeta sería otorgada por los votantes al partido opositor a MORENA, esto ocurrió al revés en el caso de Yucatán, estado gobernado en varias ocasiones por el PAN, su candidato en alianza con el PRI y Nueva Alianza tiene 42.5% de los votos, y la alianza Morena, PT y PVEM, contabiliza el 51%. MC tuvo solo el 3.8%, y la candidata del PRD tuvo el 0.4%.

En la CDMX, ya con el 97% del total de votos revisado, la oposición, que parecía podía ganarle a Clara Brugada, quien se decía que no era la mejor opción de MORENA y aliados, el candidato opositor Taboada tuvo solo un 39%, mientras que la candidata oficialista triunfó sin dejar lugar a dudas, con el 52% del total; MC tuvo el 7%.

En el estado de Guanajuato ya es claro que la coalición del PAN, PRI y PRD ganó con el 51.2% de los votos, y la candidata morenista con sus aliados logró un digno 40.8% de los votos, y MC el 5.7%. Es el único estado que ganó la alianza opositora.

En el estado de Jalisco es el candidato de MC Pablo Lemus quien tiene una clara ventaja al contar con el 41.0% de los votos, pero la candidata de Sigamos Haciendo Historia tiene un 38.6% y Laura Haro, por lo cual no está tan lejos, y la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, tiene el 17.3% de los votos. Aquí aún sería viable que la candidata que está en segundo lugar tratara de combatir el resultado.

Está claro que el mapa político en el País se ha reconfigurado drásticamente, mostrando la enorme fuerza del partido que apenas desde 2015 empezó a figurar en las elecciones. En aquella ocasión obtuvo el 8% de la votación y 35 diputados. Ahora es no solo el partido dominante, con la mayoría en el Congreso y las gubernaturas, sino que, al renovar su estancia en el gobierno federal, adquiere un control político que podría modificar el régimen político nacional. Habrá que ver las primeras reformas legales que impulse, sus primeros actos de gobierno y la forma en que tratará a la oposición y a otros adversarios.

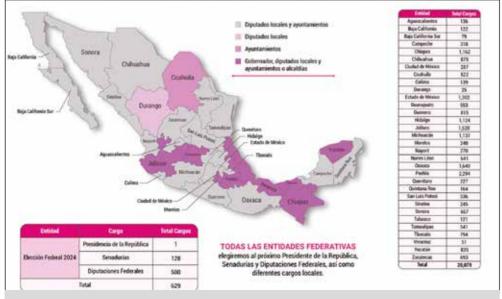

Mapa: https://portal.ine.mx/



## COALICIÓN MORENA, PT Y PVEM GOBERNARÁ EN 24 ESTADOS

Por José Vilchis Guerrero

on base en los resultados preliminares del Conteo Rápido, los resultados en el estado de Chiapas, también, le dan el triunfo a Eduardo Ramírez, por Morena-PT-Verde en un rango de 79 a 82.6 por ciento; seguido de Olga Espinoza, en un rango de 10 a 13.2 por ciento; y Karen Muñoz, en un rango de 3.1 a 3.9 por ciento, reportó Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación.

Al iniciar la mañanera del presidente López Obrador, la funcionaria federal dio a conocer que, en Guanajuato, el triunfo fue para Libia García por la coalición PAN-PRI-PRD, en un rango de 49.9 a 52.6 por ciento; seguida de Alma Alcaraz, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, en un rango de 39.8 a 42.4 por ciento; y Yulma Rocha, de Movimiento Ciudadano, en un rango de 5.3 a seis por ciento.

En Jalisco el triunfo fue para Pablo Lemus por Movimiento Ciudadano en un rango de 42.5 a 45.1 por ciento; seguido de Claudia Delgadillo por la coalición Morena-PT-Verde, en un rango de 36.4 a 39.4 por ciento; y Laura Haro, en un rango de 15.2 a 17 por ciento en la coalición PAN-PRI-PRD.

Mientras que en Morelos triunfó Margarita González por la coalición Morena-PT-Verde, en un rango de 45.7 a 50.6 por ciento; el segundo lugar fue para Lucy Meza por el PAN-PRI-PRD, en un rango de 29.9 a 34.4 por ciento; y Jessica Ortega, de Movimiento Ciudadano, en un rango de 15.8 a 17 por ciento.

En el estado de Puebla, ganó Alejandro Armenta, de Morena y sus aliados con 58.8 por ciento a 61.7 por ciento; en segundo plano, Eduardo Rivera del PAN-PRI-PRD, alcanzó 31.2 a 34 por ciento; y Fernando Morales por Movimiento Ciudadano, alcanzó 3.7 a 4.4 por ciento.

Tabasco fue para Javier May, de Morena, PT y Verde Ecologista, que logró de 78.5 a 83 por ciento de los votos; seguido por Lorena Beaurregard con 3.4 a 4.9 por ciento; y María de la Fuente, por Movimiento Ciudadano de 4.6 a 7.2 por ciento; y por el PRD, Juan Fócil, de 4.9 a 7.2 por ciento.

En el caso de Yucatán, el triunfo fue para Joaquín Díaz, 'el Huacho', por la coalición Morena-PT-Verde, con un porcentaje de 46.5 a 51.6 por ciento; seguido por el panista Renán Barrera, con 41.4 a 46.7 por ciento; y Vida Gómez, por Movimiento Ciudadano, que sólo obtuvo de tres a cuatro por ciento.

Respecto a Veracruz, el triunfo es de Rocío Nahle, por Morena-PT-Verde, con 57.4 a 61.5 por ciento; como segundo, José Yunes, por la coalición PAN-PRI-PRD, obtuvo de 29.4 a 33.2 por ciento; y en tercero, Movimiento Ciudadano, Hipólito Deschamps, de 6.1 a 7.2 por ciento.

Por lo que toca a los congresos locales, hay cifras aproximadas que serán certezas cuando concluyan los cómputos distritales. A la fecha, el PREP lleva capturadas casi el 80 por ciento de las actas, que en las próximas horas se concluirá y este martes, a las 8:00 de la mañana iniciarían estos cómputos distritales, pero aproximadamente esta sería la composición del Congreso:

Estamos hablando de cerca de 243 diputados por Morena, 48 por el Partido del Trabajo y 74 por el Partido Verde Ecologista de México, eso significa una mayoría calificada, es decir, de dos terceras partes. Como sabemos, una mayoría calificada lo que implica es la posibilidad de llevar a cabo reformas constitucionales.

En el caso del PRI, cerca de 34 diputados; el PRD, dos; el PAN, 72; Movimiento Ciudadano, 26; independientes, uno; para dar el total de 500 diputados y diputadas. En el Senado, 60 legisladores por Morena, ocho por el Partido del Trabajo, 14 por el Partido Verde, 17 por el PRI, dos por el PRD, 22 por

el PAN y cinco por Movimiento Ciudadano, para dar un total de 128 senadores.

Morena-PT-Verde gobernaría 24 estados: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El PAN cuatro estados: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro. El PRI dos estados, Coahuila y Durango. Y Movimiento Ciudadano dos estados: Jalisco y Nuevo León.

Fuente: Conteo rápido.



Foto: Cuartoscuro

# CONTEO RÁPIDO, ARROJA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE 60 Y 61.5%

Por José Vilchis Guerrero

rantizar la transparencia y certeza en los procesos electorales, afirmó Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, al dar a conocer los resultados del Conteo Rápido de elección de la Presidencia de la República y la integración del Congreso de la Unión. La participación ciudadana en la elección presidencial se estima entre el 60 y el 61.5 %, confirmó.

"Este ejercicio, basado en una muestra estadística representativa de las casillas instaladas en todo el país, ha sido realizado por un Comité Técnico Asesor integrado por personas científicas expertas que han puesto su prestigio y conocimiento al servicio de la democracia mexicana", afirmó.

El Conteo Rápido Presidencial, explicó, se realizó en cinco mil 651 casillas que representan 74.3 % de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%. De acuerdo con los datos entregados por el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA), el porcentaje de participación ciudadana en la elección presidencial se estima entre el 60 y el 61.5 % de la Lista Nominal de Electores (LNE).

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz de la coalición "Fuerza y Corazón por México", (PAN, PRI y PRD) logró una votación que se ubica entre el 26.6 y el 28.6 %. Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", (Morena, PT

y PVEM obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3 y el 60.7 % y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, alcanzó una votación que se ubica entre el 9.9 y el 10.8 %.

Respecto a la estimación de la Cámara de Senadores, el conteo se realizó en mil 090 casillas, que representan un 67.3 % de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%. De acuerdo con los datos entregados por el COTECORA, el porcentaje de participación ciudadana en esta elección, se estima entre el 58.9 y el 61.7 % de la LNE. son las siguientes:

PAN: entre 15.8 y 17.9 %, lo que representa entre 19 y 22 senadurías; PRI: entre 10.7 y 12.3 %, lo que representa entre 15 y 18 senadurías; PRD: entre 2.0 y 2.7 %, lo que representa entre cero y tres senadurías; PVEM: entre 8.6 y 9.8 %, lo que representa entre 10 y 15 senadurías; PT: entre 5.3 y 6.5 %, lo que representa entre nueve y 13 senadurías; MC: entre 10.9 y 12.0 %, lo que representa entre cuatro y ocho senadurías; Morena: entre 41.9 y 44.0 %, lo que representa entre 57 y 60 senadurías.

Para la elección de la Cámara de Diputados, el conteo se realizó en tres mil 107 casillas, que representan un 67.3 % de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95 %. En cuanto a los rangos de votación obtenida por partido político, las estimaciones conforme al orden del registro de cada fuerza política son las siguientes:

PAN: entre 17.3 y 18.7 % de la votación, lo que representa entre 64 y 80 diputaciones;

PRI: entre 11.1 y 11.9 % de la votación, lo que representa entre 30 y 41 diputaciones; PRD: entre 2.4 y 3.1 % de la votación, lo que representa entre cero y ocho diputaciones; PVEM: entre 8.1 y 9.1 % de la votación, lo que representa entre 67 y 77 diputaciones.

PT: entre 5.3 y 6.1 % de la votación, lo que representa entre 46 y 52 diputaciones; MC: entre 11.1 y 12.0 % de la votación, lo que representa entre 23 y 32 diputaciones; Morena: entre 41.2 y 42.8 % de la votación, lo que representa entre 233 y 251 diputaciones; Candidaturas indepen-

dientes: entre  $0.0\ y\ 0.9\ \%$ , es decir, entre cero y dos diputaciones.

Finalmente, la Consejera Presidenta recordó que estos resultados son preliminares al igual que los que se difunden mediante el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y están sujetos a la confirmación de los Cómputos Distritales que comenzarán el próximo miércoles 5 de junio a partir de las 08:00 horas. "Sin embargo, representan una proyección robusta de la voluntad expresada en las urnas por el electorado".

Fuente: INE.



Foto: Cuartoscuro





# PREP CONFIRMA TRIUNFO IRREVERSIBLE DE CLARA BRUGADA

Por Redacción / El Independiente

iudad de México (AMEXI).- De acuerdo con el Programa de Resultados Preliminares (PREP) del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Clara Brugada Molina, candidata de Morena, PT y PVEM a la Jefatura de Gobierno, es la virtual ganadora de la elección de este domingo.

Con el 87.63 % de actas capturadas, la morenista Brugada aventaja con el 51.96 % de los votos, con lo que su triunfo es irreversible.

En un lejano segundo lugar se encuentra el abanderado del PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada, con un 38.77 % de los sufragios computados.

Mientras, el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), Salomón Chertorivski, suma el 7.36 % de los sufragios contabilizados.

### BRUGADA AGRADECE POR RESULTADOS FAVORABLES

"Quiero agradecer a los ciudadanos de la Ciudad de México, a todos los que son militantes de nuestro movimiento, y los que no lo son. La decisión que tomaron ayer es de gente que quiere que continúe la transformación", mencionó Brugada.

La candidata de Morena también se mostró agradecida con todo su equipo de trabajo que la ayudó a conseguir el triunfo en las elecciones del 2 de junio; además, destacó los triunfos que obtuvo la alianza Morena-PVEM-PT en varias alcaldías.

Asimismo, resaltó la alta participación de los capitalinos durante la jornada electoral del 2 de junio. "Esto es un claro ejemplo de que nuestra democracia funciona y es la única forma que tenemos para dirimir las diferencias políticas que hay en esta ciudad", añadió la virtual ganadora.

Durante su discurso, la próxima jefa de Gobierno mencionó que trabajará para construir una mejor ciudad.

#### LA CIUDAD DE MÉXICO RESPALDÓ A SHEINBAUM

Sobre el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, Clara Brugada mencionó que la CDMX respaldó a su exjefa de Gobierno y le dio un triunfo "de 2 a 1" en los votos. También mencionó que la capital del país y la Presidencia de la República trabajarán de manera conjunta.

"La ciudad cumplió con su deber patriótico de derrotar a la derecha. Ganó un proyecto de futuro y esperanza, ganó la democracia", declaró la virtual jefa de gobierno.

### UN DÍA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Por Raúl Urbina C.

os actuales comicios de la Ciudad de México, que acaban de terminar ayer duplicaron la propaganda y se calcula que son 30 mil toneladas de basura electoral y en comparación con las elecciones del 2021, que fueron cerca de 15 mil toneladas de residuos plásticos que tardaran más de 30 años en degradarse.

La propaganda incluyó los procesos internos de los partidos, para definir a sus candidatos, lo cual trajo como consecuencia una colocación adelantada, así el despliegue de pendones, lonas y espectaculares con la imagen de los candidatos a cargos de elección fue escandaloso, abarrotaron y tapizaron de plásticos las avenidas y calles de la ciudad de México.

Sin embargo, la disposición oficial señala que el material debe de ser de plástico reciclable, pero los partidos no hicieron caso y como la autoridad no verifica que se cumpla con la norma y tampoco saben de cuanto material es reusable, esto ha creado tiraderos en la en calles, camellones y el restante en rellenos sanitarios que allí dormirá por más de 30 años en cuanto se degrada.

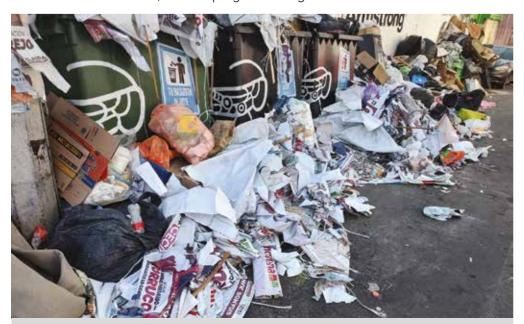

Foto: Raúl Urbina C./ El Independiente

### MORENA LIDERA CON EL TRIUNFO EN 11 ALCALDÍAS DE LA CDMX

Por Redacción / El Independiente

ay dos alcaldías que han generado sorpresa con los resultados; por un lado, la Cuauhtémoc, ya que a pesar de la imposición de la candidata Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal, quien buscaba recuperar dicha alcaldía para Morena, luego de que en 2021 el partido guinda la perdió frente a Sandra Cuevas, y de acuerdo con el PREP lidera Alessandra Rojo De La Vega Piccolo con 47.0 por ciento de las votaciones, candidata de la coalición Va X por la CDMX (PAN-PRI-PRD).

El otro caso es la alcaldía Álvaro Obregón en la que se esperaba el triunfo de la candidata Lía Limón (PAN-PRI-PRD), sin embargo, lidera Javier Joaquín López Casarín con 47% de las votaciones, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM).

La competencia por las alcaldías de la Ciudad de México comienza a definirse, los conteos preliminares de votos han avanzado en un 93.52 por ciento de acuerdo con el corte de las 11:00 horas del 3 de junio del PREP.

Al corte de las 11:20 horas de este lunes 3 de junio, el PREP registraba 12 mil 687 actas capturadas de 13 mil 460.

El porcentaje de conteo de votos, al mismo corte, avanza así para las 16 alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón. En la alcaldía Álvaro Obregón lidera Javier Joaquín López Casarín con 47% de las votaciones, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), mientras Lía Limón (PAN-PRI-PRD) alcanza 44.8% y Movimiento Ciudadano 5.8% (su candidata declinó a favor de Morena).

Azcapotzalco. En la alcaldía Azcapotzalco lidera Nancy Marlene Núñez Reséndiz con 51.1% de las votaciones, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM). Le siguen Margarita Saldaña (PAN-PRI-PRD) con 37.1% y Luisa Alpizar (MC) con 9.3%

**GAM.** En la alcaldía Gustavo A. Madero lidera Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso con 55.0% de las votaciones, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM). Atrás van Maricela Gastelú con 32.8% (PAN-PRI-PRD) y Araceli García Rico (MC) con 9.2%

**Iztacalco.** En la alcaldía Iztacalco lidera María de Lourdes Paz Reyes con 49.9% de las votaciones, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM)

**Iztapalapa.** En la alcaldía Iztapalapa lidera Aleida Alavez Ruiz con 63.9 por ciento de las votaciones, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM)

La Magdalena Contreras. En la alcaldía Magdalena Contreras, lidera José Fernando Mercado Guiada con 46.5 por ciento de las votaciones, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM)

**Milpa Alta.** En la alcaldía Milpa Alta, lidera Jose Octavio Rivero Villaseñor con 46.5 por ciento de las votaciones, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM)

**Tlalpan.** En la alcaldía Tlalpan, lidera Gabriela Osorio Hernández con 52.7 por ciento de las votaciones, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM)

**Tláhuac.** En la alcaldía Tláhuac, lidera Araceli Berenice Hernández Calderón con 46.5 por ciento de las votaciones, candidata de Morena

Venustiano Carranza. En la alcaldía Venustiano Carranza lidera las votaciones Evelyn Parra Álvarez con 53.9 por ciento de las votaciones, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM)

**Xochimilco.** En la alcaldía Xochimilco, lidera Circe Camacho con 49.5 por ciento de las votaciones, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM)

**Benito Juárez.** En la delegación Benito Juárez lidera Luis Alberto Mendoza Acevedo con 69.2 por ciento de las votaciones, candidato de la coalición Va X por la CDMX (PAN-PRI-PRD)

**Coyoacán.** En la delegación Coyoacán lidera José Giovani Gutiérrez Aguilar con 50.0 por ciento de las votaciones, candidato de la coalición Va X por la CDMX (PAN-PRI-PRD)

**Cuajimalpa.** En la delegación Cuajimalpa, lidera Carlos Orvañanos Rea con 46.6 por ciento de las votaciones, candidato de la coalición Va X por la CDMX (PAN-PRI-PRD)

**Cuauhtémoc.** En la alcaldía Cuauhtémoc, lidera Alessandra Rojo De La Vega Piccolo con 47.0 por ciento de las votaciones, candidata de la coalición Va X por la CDMX (PAN-PRI-PRD)

**Miguel Hidalgo**. En la alcaldía Miguel Hidalgo, lidera Mauricio Tabe Echartea con 54.3 por ciento de las votaciones, candidato de la coalición Va X por la CDMX (PAN-PRI-PRD).



Foto: Cuartoscuro

# ZÓCAILO 2024

#### ALE ROJO AGRADECE A VECINOS POR SU TRIUNFO EN CUAUHTÉMOC

Por David Polanco / CDMX Magacín

n su mensaje, tras ser la virtual alcaldesa electa para gobernar la Cuauhtémoc por la coalición "Va por la Ciudad de México", Ale Rojo de la Vega, agradeció a los miles de vecinos y vecinas que cumplieron su responsabilidad en los pasados comicios del domingo.

"Gracias por su esperar pacientemente, durante esas largas horas de hacer fila bajo el sol, gracias por vencer las amenazas y el miedo, su participación en esta fiesta democrática aquí, en la que la Cuauhtémoc, hizo que ganara contundentemente la paz, el progreso, la seguridad", expresó la abanderada por el PRI, PAN y PRD.

Aseguró que con la victoria alcanzada se iniciará una nueva historia de progreso para las y los ciudadanos de la alcaldía.

"Ya que juntos les dijimos basta a los malos gobiernos y por fin sacamos a los que tanto daño le hicieron a la Cuauhtémoc", expresó.

Asimismo, afirmó que en su administración las mujeres serán referente, serán fuerza, luz y cambio, "aquí no llega una,

llegamos todas". Agregó que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en su conteo rápido, la señaló como ganadora de la elección.

"Esperamos que todas las fuerzas políticas reconozcan y respeten la voluntad ciudadana de que llegó el cambio de verdad", agregó.

Al dirigirse a los ciudadanos de la Cuauhtémoc, les dio las gracias por no dejarla sola durante su recorrido por las 33 colonias de la demarcación.

"Escuché sus peticiones y propuestas, no tengan duda, trabajaremos duro y con base en sus prioridades desde el primer día de mi gobierno. Yo no sé fallar; sólo les pido una cosa: no me dejen sola, porque voy a regresar y estar con ustedes para agradecerles y trabajar juntos para hacer la mejor alcaldía para vivir", dijo.

Finalmente, agradeció a su equipo, a sus brigadistas y a la militancia partidista, así como a los jóvenes y mujeres que trabajaron por el cambio; "gracias a mi familia por estar a mi lado, lo logramos. A mis hijos por ser mi motor y fuerza para seguir adelante", concluyó.



Foto: Especial

### ARRASAMOS EN BJ, LA MÁS SEGURA DE CDMX: LUIS MENDOZA

Por Guillermo Juárez / CDMX Magacín

uis Mendoza, virtual alcalde electo en la Benito Juárez, agradeció a los vecinos de dicha demarcación que votaron por él, el 2 de junio, y reiteró su compromiso de que seguirán teniendo la alcaldía más segura de la Ciudad de México.

"En Benito Juárez vamos a gobernar para todos y todas. Tengo una formación humanista y pondré en cada una de mis decisiones el bien común. Hoy es un día de celebración en nuestra alcaldía, porque, a través del voto, demostramos que avalamos el buen gobierno y rechazamos cualquier atentado contra nuestra seguridad, nuestras familias y nuestro derecho a vivir bien y en paz", dijo.

El abanderado de la Coalición "Va X la CDMX", integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, tendrá a su cargo la gestión de la alcaldía en el periodo 2024-2027.

Mendoza agradeció a los vecinos que le refrendaron su apoyo por cuarta elección consecutiva y se comprometió a cumplir sus propuestas de campaña, con el apoyo vecinal y en plena coordinación. "Por responsabilidad y respeto a todas y todos los que participaron en esta jornada histórica, esperaré los resultados definitivos, con la intención de no generar especulaciones innecesarias en cuanto al resultado numérico, aún, cuando tengo elementos de convicción de que ganamos de forma contundente y amplia en Benito Juárez", afirmó el candidato.

Mendoza es conocido por militar en el Partido Acción Nacional. Estudió la Licenciatura en Administración Pública. Es diputado federal con licencia.

La alcaldía que Mendoza gobernará tiene poco más de 500.000 habitantes, de los cuales se estima que 53.4% son mujeres y 46.6% son hombres. Además, tiene poco más de 2 millones de población flotante, por lo que tiene diversos desafíos en términos de servicios públicos como contar con un servicio de transporte eficiente.

El antecesor de Mendoza fue Santiago Taboada Cortina, quien fungió como alcalde de la Benito Juárez de octubre de 2018 a octubre de 2023.

### MARTHA ÁVILA SE REELIGE COMO DIPUTADA POR IZTAPALAPA

Por Guillermo Juárez / CDMX Magacín

a abanderada de la candidatura común "Seguiremos Haciendo Historia" en la Ciudad de México para la diputación local del Distrito 28, Martha Ávila, obtuvo el triunfo en las urnas con casi 60% de la votación, según los primeros reportes del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2024, publicados por el Instituto Electoral de la CDMX (IECM).

Lo anterior, la convierte en la virtual ganadora de la diputación local ante el Congreso capitalino como representante del Distrito 28; y con esta votación, que hasta las 11:00 horas de este 3 de junio, rebasaba los 81 mil votos, con lo que alcanzaba la votación histórica del 2018.

De esta forma, expresó Ávila, el Distrito 28 ratifica su compromiso con la Cuarta Transformación, con Morena, con Claudia Sheinbaum y, por supuesto, con Andrés Manuel López Obrador.

Ávila comentó que este triunfo es el resultado del trabajo realizado en las calles, visitando un total de 55 unidades territoriales del Distrito 28, destacando que su labor en territorio la realiza desde hace varias décadas.

Recordó que cumplirá cada uno de sus compromisos de campaña, como es la creación de una nueva ley del Sistema Público de Cuidados, para ayudar a quienes realizan esta enorme labor, especialmente las mujeres; así como la formulación de iniciativas para que se incorporen en las leyes los programas que beneficien y apoyen a las infancias, adolescencias, y personas más necesitadas en materia educativa, laboral, cultural, recreativa y de vivienda. Si las tendencias a favor siguen el mismo curso, el próximo jue-

ves la candidata Ávila estaría recibiendo su Constancia de Mayoría, por parte del IECM.

La candidata, que se perfila como ganadora, regresará a visitar cada una de las unidades territoriales que integran el Distrito 28 en Iztapalapa para agradecer su voto y confianza a todos los que la apoyaron.

Y enfatizó en la importancia de comenzar a trabajar en la reconciliación con todos los sectores de la sociedad capitalina, porque, dijo, en MORENA, seguirán gobernando para todos los habitantes de la CDMX.



Foto: Especial

### **BRUGADA REITERA: GOBERNAREMOS PARA TODAS Y TODOS**

Por Guillermo Juárez / CDMX Magacín Radio

Vamos a gobernar para todas y todos, el día de ayer concluyó la jornada electoral y empieza una nueva etapa en la Ciudad de México, una etapa de reconciliación y de trabajo", afirmó Clara Brugada Molina, virtual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en su primer mensaje tras obtener el triunfo electoral para gobernar la capital del país los próxi-

"Quiero agradecer a las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de México, un fuerte aplauso para ellas y para ellos, para todos; a los que son militantes de nuestro movimiento y a los que no lo son, porque esta decisión que tomaron el día de ayer es una decisión de mucho cuerpo, de mucha ciudadanía que quiere que siga la transformación en la Ciudad de México", expresó Brugada.

Calificó la jornada electoral del 2 de junio como excepcional, en donde participó más del 70% de la lista de electores, y en la que se expresó el entusiasmo, la alegría y la esperanza; "primeramente un agradecimiento al pueblo de la Ciudad de México. Ganó el pueblo de la Ciudad de México".

La ganadora de la contienda electoral por la capital mexicana, hizo un especial agradecimiento a toda la estructura territorial que estuvo tocando casa por casa e hicieron la revolución de las conciencias; a las y los funcionarios de casillas, así como a los representantes de casillas de la coalición "Sigamos Haciendo Historia".

Asimismo, la ex alcaldesa de Iztapalapa, reconoció a todos los equipos de las y los candidatos, al comité político de campaña, al Consejo Asesor encabezado por Alejandro Encinas, y en especial, a Morena, a través del presidente en la ciudad, Sebastián Ramírez y la secretaria general del partido a nivel nacional, Citlalli Hernández.

"No quiero omitir a nadie, gracias a todas y todos los que participaron con su pequeño aporte o su gran tiempo", expuso.

La próxima jefa de Gobierno, reconoció a los candidatos Salomón Chertorivski y Santiago Taboada por su compromiso democrático, por haber reconocido su triunfo y sus felicitaciones, así como a la ciudadanía que votó por ellos.

"Les reitero, vamos a gobernar para todas y todos, el pueblo decidió que siga la transformación, y ese es el mensaje que fue expresado en las urnas", afirmó.

En su mensaje, Bugada Molina reconoció el triunfo de Janecarlo Lozano en Gustavo A. Madero; de Lourdes Paz en Iztacalco; de Octavio Rivera en Milpa Alta; Berenice Hernández en Tláhuac; Evelyn Parra, en Venustiano Carranza; Circe Camacho, Xochimilco, y Aleida Alavez en Iztapalapa, quienes obtuvieron la mayor cantidad de votos en la capital.

"Con ellas y ellos gobernaremos de la mano para seguir transformando esta gran Ciudad de México", comentó.

"Queremos construir una gobernanza democrática en esta gran ciudad y tendremos una buena relación con los alcaldes que hayan salido electos por otro proyecto político", aseguró.



Foto: Especial

#### **MENSAJE POLÍTICO**



www.cdmx.info

#### **OPOSICIÓN DEBERÍA IMPUGNAR ELECCIONES DE CDMX**

uego de la decisión de Xóchitl Gálvez de impugnar la elección presidencial para demostrar que enfrentó "una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata", el PAN de la Ciudad de México también anunció que "documentaron incidentes en casillas" y entregaron las pruebas ante instancias legales.

Hay quienes van más allá en CDMX: proponen impugnar la contienda para la Jefatura de Gobierno. En el caso de las Alcaldías, opinan que deben objetar las dos que quedaron cerradas: Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras. Pero también otras que gobiernan, como Azcapotzalco y Tlalpan, a pesar de que fue más amplia la diferencia. La importancia que ven es dejar constancia de la intervención ilegal de las autoridades federales y de la Ciudad de México en esas demarcaciones, lo mismo que en la zona oriente de la capital.

Otros liderazgos de la coalición Va por la Ciudad de México (PAN, PRI y PRD) tienen un punto de vista distinto sobre las impugnaciones. Consideran que ya no se debe hacer nada en el caso de la Jefatura de Gobierno, porque la diferencia es amplia: 51.7% para Clara Brugada, contra 39%, de Santiago Taboada, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con un avance del 97.5%.

Xóchitl lo ve distinto: "Esto no termina aquí. Sí presentaremos las impugnaciones que prueban esto que les digo y que todos sabemos. Y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta", posteó este lunes.

Los dirigentes de los partidos de oposición en la CDMX aún no deciden qué van a impugnar, pues el primer paso es tener todas las actas de casillas, analizarlas, esperar el cómpu-

Por Alejandro Lelo de Larrea to oficial por ahí del jueves para valorar el voto que debe defenderse en los tribunales, si existen bases legales.

> Hay dos casos que deberían impugnar: Álvaro Obregón, de la candidata Lía Limón, y La Magdalena Contreras, de Luis Gerardo Quijano. Ambos denunciaron en campaña compra de voto, violencia contra sus líderes, extorsión a quienes reciben programas sociales, así como el uso ilegal de las instituciones de gobierno. En estos casos, probablemente habría elementos para anular casillas o una revisión de la invalidez abstracta.

La práctica democrática obliga a los candidatos a defender el voto que les otorgaron, por respeto a sus electores, y más tratándose de ventajas menores al 5%. Es el caso de Álvaro Obregón, donde con el 97.5% de las casillas computadas en el PREP, la ventaja del morenista Javier López es de menos del 2.5%: 47.2% versus 44.7% de Limón.

En La Magdalena Contreras la diferencia es la misma. También con el 97.4% de las casillas computadas en el PREP, el candidato de Morena, Fernando Mercado suma 46.5% de los votos, mientras que Quijano logra el 44 %. Al propio Mercado le convendría perder para buscar integrarse al Gabinete de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, como subsecretario.

Andrés Atayde, presidente del PAN en CDMX trazó una definición ese lunes en X. "Vivimos una campaña llena de irregularidades: intervención del Gobierno Federal y de la CDMX, Fiscalía y policía intimidando a quienes pensamos diferente y un IECM que nunca señaló con determinación lo anterior y que el manejo del PREP de ayer dejó mucho qué desear".

En los próximos días la oposición deberá documentar las irregularidades y seguramente después de los cómputos habrá de impugnar elecciones. ¿Cuáles? Lo veremos.

## **GLORIETA DE COLÓN**

#### PREOCUPACIÓN DE MANCERA PORQUE NO TENDRÍA FUERO

CDMX, Miguel Ángel Mancera debe andar algo más que preocupado, porque con el

avance del PREP del INE, todo apunta a que no va a obtener la curul en la Cámara de Diputados, esa que tanto le hace falta para que le otorgue fuero, pues corre el riesgo de que la futura presidenta Claudia Sheinbaum le tenga su expediente y lo quiera meter a la cárcel. O incluso Marcelo Ebrard, quien será senador de la República, pero con estrecha relación con Clara Brugada,

'l ex jefe de Go- futura jefa de Gobierno, y también le podrían bierno de la armarle un caso en la capital. En el Distrito 7 por el que compitió, Mancera logró apenas el 33.8% de los sufragios; el ganador fue Juan Guillermo Rendón, con el 54%. Aunque Mancera va también por la vía plurinominal, el PRD difícilmente llegará el 3% para conservar su registro, con lo que no le alcanzaría para tener fuero.

#### **RUBALCAVA, EL GRAN PERDEDOR**

Finalmente, Adrián Rubalcava se quedó como el perro de las dos tortas: ni logró ser senador de la República (bueno sí, suplente), y menos pudo ganar nuevamente la Al-

caldía Cuajimalpa, en donde su candidato Gustavo Mendoza perdió ante el panista Carlos Orvañanos, quien suma el 46.6% de los votos, contra el 42.2% del morenista. Rubalcava quedó incluso muy mal con Sheinbaum, pues le prometió ganar esa demarcación, lo mismo que la Cuauhtémoc y en ambas perdió Morena. Difícilmente habrá de invitarlo a su Gabinete. ¿Cómo por qué?, si ya le pagó su labor como "caballo de Troya" en la oposición.

#### **TREJOY EL PRESUPUESTO 2025**

Luego de su inminente triunfo, el virtual diputado electo, Pablo Trejo ya se prepara para su principal encargo en el Congreso de la Ciudad de México: la elaboración del Presupuesto 2025 para la capital del país. Nos dicen que pronto habrá las primeras noticias al respecto, porque Clara Brugada quiere llegar al gobierno el 1 de octubre con este muy importante asunto ya resuelto.



Foto: Especial



BIDEN, TRUDEAU Y LA PRESIDENTA DE LA CE, URSULA VON DER LEYEN

Por Luis Carlos Silva

**FELICITAN A SHEINBAUM** 

íderes del mundo felicitaron y saludaron la victoria de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo quien el domingo venció a sus adversarios en las elecciones presidenciales de México con un apabullante 59.19% de los votos en la jornada del pasado domingo.

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden llamó por teléfono a Claudia Sheinbaum para felicitarla por su "histórico" triunfo de las elecciones del 2 de junio.

La Casa Blanca anunció en un comunicado la llamada entre los dos líderes, que se produce horas después de que el mandatario estadounidense expresara sus felicitaciones en una nota de prensa.

Según la Casa Blanca, durante la llamada Biden felicitó a Sheinbaum "por su histórica victoria electoral para convertirse en la próxima presidenta de México" y expresó sus felicitaciones al pueblo mexicano por el éxito de su proceso electoral "libre y justo".

Otra de las personalidades que telefoneó a Sheinbaum Pardo fue el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau quien le dio el siguiente mensaje:

"Felicitaciones a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, por una victoria histórica. Nuestro acuerdo de libre comercio es la envidia del mundo y el resultado de una relación sólida y mutuamente beneficiosa", estas fueron algunas de las expresiones del Trudeau, quien se pronunció a través de su cuenta de X.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen también lanzó sus mejores deseos tras el apabullante triunfo del orden de 32.7 millones de votos.

Felicidades, Claudia Sheinbaum por su histórica elección como la primera mujer Presidenta de México. México y la UE comparten profundos vínculos históricos, económicos y culturales. Espero fortalecer nuestras relaciones bilaterales bajo su liderazgo", escribió en redes sociales. por el triunfo de Claudia Sheinbaum.)

#### ABM, LOS HOMBRES DEL DINERO SE ALINEAN CON SHEINBAUM

En tanto, la Asociación Nacional de Bancos de México (ABM) felicitó ayer a la candidata triunfante Claudia Sheinbaum Pardo tras elecciones del pasado domingo en donde arrasó con el 59.1942 % de los votos que contabilizó el INE.

En un comunicado de prensa, los banqueros dijeron que el proceso electoral refleja la madurez democrática que México ha venido consolidando a lo largo de los años.

"Estamos seguros de que el gobierno que encabezará la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República será de trabajo conjunto con todos los sectores del país en un marco de colaboración y siempre buscando lo mejor para nuestra nación.

Sostuvo que la banca reafirma su compromiso de trabajar de la mano con el nuevo gobierno en un marco institucional que garantice la actividad económica, la seguridad, el desarrollo incluyente y el combate a la pobreza".

Fuente: Medios de Estados Unidos, Canadá y Europa.



Foto: EFE



Foto: Cuartoscuro

### FELICITA NORMA PIÑA A SHEINBAUM POR TRIUNFO EN LAS URNAS

Por Luis Carlos Silva

a presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, envió una carta de felicitación a Claudia Sheinbaum Pardo virtual ganadora de las elecciones presidenciales del 2 de junio. Documento que fue difundido en los medios oficiales del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Con este mensaje, la titular de la SCJN marcó un referente para expresarle a la futura presidenta de la República, la posibilidad de establecer un diálogo "abierto y honesto" entre poderes.

En esta misiva, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) extendió una felicitación a la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por convertirse en la primera mujer mexicana en encabezar el Poder Ejecutivo.

"Esta decisión de las y los mexicanos representa, sin duda, un hito en la historia del país, entre otros motivos, por ser usted la primera mujer que encabeza el Poder Ejecutivo Federal"

Ante esto y hablando en nombre de todos los integrantes del Poder de la Federación que representa, Piña Hernández extendió una felicitación, a la par de desearle éxito en su nueva encomienda a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México

Ayer, la presidenta del máximo tribunal del país aprovechó a reiterar la importancia de un diálogo "abierto y honesto" entre los Poderes de la Unión, con el fin de contribuir a que siga funcionando la democracia que enmarca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y que sirve para trabajar en conjunto por dar acceso a la justicia a la población.

"Desde el Poder Judicial Federal reiteramos la importancia para nuestra democracia constitucional del diálogo abierto y honesto entre poderes y nuestra mejor disposición para responder en conjunto a las demandas de justicia de la ciudadanía", concluyó la misiva.

Es de resaltar que la carta también estuvo firmada por el resto de los integrantes de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Ana María Ríos Farjart, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama. Fuente: Consejo de la Judicatura Federal (CJF).



#### CONFIDENTE EMEEQUIS



### **BRUGADA Y EL EXTRAVÍO DE** LA CIUDADANÍA OPOSITORA

gada será la tercera mujer en encabezar la jefatura de Gobierno de la CDMX.

Vender solo la idea de

desastre, que sin duda los

hay, no se corresponde con

la realidad y eso se puede

pagar en las urnas, cuando

los votantes cuentan con

información. Taboada

requería de seducir a sectores

progresistas que ven con

recelo al PAN

Antes que ella despachó, en el viejo Palacio del Ayuntamiento, Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de la República y Rosario Robles, aunque está última como sustituta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Brugada dio una pelea interesante y quizá la más difícil se desarrolló en el ámbito interno, donde diversos grupos preferían a Omar García Harfuch como abanderado en la contienda.

El argumento era que las clases medias tendrían mayor facilidad para votar por el jefe policiaco.

En vista de los resultados, 51.8% para la propia Brugada, 38.8% para Santiago Taboada y 7.3% para Salomón Chertorivski eso no hizo falta.

Taboada realizó una campaña en la que, por momentos, se llegó a estimar, inclusive estadísticamente, que podía alzarse con el triunfo.

Acaso por ello las primeras horas des-

pués del cierre de casillas se volvieron intensas para él y su equipo.

¿Qué ocurrió? Un primer factor consistió en subestimar el voto de izquierda, sobre todo el que es más sofisticado y que quizá resultó en un factor a favor del PAN, PRI y PRD en 2021, y en contra este domingo.

Sonaba adecuado el eslogan de "sacar del poder a los que en 27 años no han hecho nada", pero adolecía de un problema central y evidente: la Ciudad de México experimentó cambios profundos y positivos a lo largo de cinco jefaturas de Gobierno.

Vender solo la idea de desastre, que sin duda los hay, no se corresponde con la realidad y eso se puede pagar en las urnas, cuando los votantes cuentan con información.

Taboada requería de seducir a sectores progresistas que ven con recelo al PAN y que en la política chilanga son importantes.

Lo intentó, sin duda, pero no lo logró.

Otra variable, que no hay que perder de vista, es que el abanderado de Va X la CDMX siempre estuvo bajo ataque.

La Fiscalía de Justicia nunca lo dejó de tener bajo la lupa y se utilizó el asunto del presunto cártel inmobiliario de modo abusivo.

En los hechos, la coalición que respalda a Taboada logró cien mil votos más que en

▶lara Bru- 2021, llegando a un millón 950 mil 121 y si bien son elecciones distintas, sí hay que observar que el PRI y el PRD bajaron sus niveles de sufragio, pasando de los 582 mil 340 de hace tres años a 385 mil 292 de este domingo para los priistas y mientras que para el perredismo los números pasaron de 208 mil 963 a 148 mil 543 sufragios.

> Es probable que el sufragio por el PRI y el PRD se haya diluido, al perder identidad, porque no encuentran un nicho específico, ante la necesidad de cabalgar con la derecha panista.

> En el caso del perredismo, esto ya era un factor que incidió en los resultados del 2018, cuando perdieron la Jefatura de Gobierno.

> Es este un problema de los escenarios polarizados, donde suelen imperar los extremos y amplias franjas de la ciu-

dadanía se sienten desencantadas.

Quizá para el futuro se requerirán alianzas puntuales en temas de trascendencia, pero no necesariamente en las contiendas ordinarias por poder político.

Será interesante medir, en algún momento, el impactó real de grupos de la sociedad civil

que han estado movilizados, pero que no necesariamente producen bolsas de votos distintas a las tradicionales y esto es así porque son votantes históricos de las distintas formaciones partidistas.

Morena, en cambio, pasó de un millón 577 mil 989 en 2021 a dos millones 602 mil 845 votos del pasado domingo.

Lograron establecer un relato coherente llamando a la continuidad de la 4T y aprovecharon la elasticidad ideológica con la que han navegado en los últimos cinco años y que no enfrenta los dilemas de sus adversarios, ya que no no hay discusión alguna y un ejemplo es la militarización.

Para ellos lo relevante es la fuerza y carisma del líder, más allá de las contradicciones evidentes entre los hechos y la supuesta filiación de izquierda.

Por ahí puede haber pistas de lo ocurrido, pero es evidente que la oposición tendrá que entrar un serio periodo de reflexión.

Quizá es triste y hasta dramático, pero la defensa de la democracia, que realemnte está en riesgo, no resultó un factor que conmovieron a la mayoría.

Tampoco lo hicieron, las muestras más que específicas, de que la supuesta mejora en la seguridad es solo una pantalla propagandística.



**Foto: Cuartoscuro** 



Foto: Cuartoscuro

#### LA MAÑANERA

# LÓPEZ OBRADOR ANUNCIA RETIRO Y NO INTROMISIÓN

Por José Vilchis Guerrero

siblemente emocionado y de buen humor, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su satisfacción de entregar la banda a una mujer luego de 200 años en los que gobernaron el país hombres a partir de Guadalupe Victoria, de 1824 a 1828 y que Claudia Sheinbaum es la candidata más votada en la historia de México, "la que obtiene más votos de todos los que hemos ocupado el cargo de presidente. Es algo histórico".

Como siempre, elogió a su amiga de quien afirmó es una mujer muy inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos como un doctorado, "es una mujer con convicciones, que se formó en la lucha estudiantil, en la lucha por la democracia en México; es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar, porque ya ha ocupado cargos, fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, entre otros cargos, Y, sobre todo, una mujer honesta, que eso es importantísimo".

Reiteró el jefe del Ejecutivo que no estará detrás de Sheinbaum. "Estamos terminando nuestro mandato, me voy a retirar con muchísima satisfacción, voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia: 'misión cumplida', y jubilarme. Terminando mi mandato me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política, ni asistiré a ninguna conferencia, no voy a asistir a ningún acto académico, no voy a asistir a ningún acto político. Ya terminó, está por concluir mi ciclo, ya considero que ayudé en la transformación del país, como lo han hecho millones de mexicanos... para conseguir una sociedad mejor, un México más justo, más libre, más democrático, más igualitario".

Antes de terminar el sexenio en 4 meses, informó que va a inaugurar las obras concluidas. "Tengo pensado sólo visitar estados para izar la bandera blanca en salud, cumplir el compromiso de garantizar el derecho del pueblo a la salud, que funcionen los centros de salud, dejar funcionando todos los hospitales con médicos, con especialistas, con suficientes medicinas y gratuito", porque la salud, reiteró, de un derecho, no un privilegio.

Anunció que el miércoles hablará con los gobernadores en videollamada porque se van a empezar a entregar los fondos para la rehabilitación y modernización de 11 mil centros de salud, "y en septiembre vamos a hacer la entrega del sistema de salud pública totalmente modernizado y actualizado, sin que falten los médicos. El propósito es que hasta en los pueblos más apartados en los centros de salud haya médicos de lunes a domingo, y que en los hospitales tengamos todos los especialistas y que se puedan hacer todos los estudios y que se puedan entregar de manera gratuita todos los medicamentos, hasta los más caros".

Respecto a los recursos para financiar el sistema de salud, "les preguntaría: ¿Y qué pasaba con ese dinero antes? ¿A dónde iba a parar ese dinero, lo que ahora le llega al pueblo? Pues era el problema del país, la corrupción. El principal problema de México: la corrupción política". Por eso la gente votó para que siga la transformación, dijo.

Anunció que en los próximos días se reunirá con Sheinbaum Pardo, quien hizo una campaña intensa al visitar muchas ciudades y poblados pobres del país para reunirse con la gente en plazas públicas donde "estuvo recogiendo los sentimientos de la gente y también preguntando, indagando sobre los proyectos, sobre las acciones del gobierno, de modo que está muy informada", expresó.

"También celebro que haya decidido invitar por un tiempo, creo que así lo expresó y así lo aceptó Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, que se quede porque se tiene que presentar el presupuesto el año próximo", concluyó.

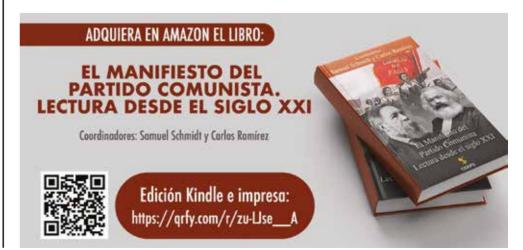

## REMESAS ANOTAN RÉCORD DE 19 MIL 504.9 MDD DE ENERO A ABRIL

Por Redacción / El Independiente

iudad de México (AMEXI).- Las remesas a México retomaron su tendencia al alza en abril del 2024, con un crecimiento de 8.3% anual tras la pérdida de marzo, y acumularon un monto récord de 19 mil 504.9 millones de dólares en los primeros cuatro meses del año.

El Banco de México (Banxico) informó que los ingresos por remesas provenientes del exterior se ubicaron en cinco 422 millones de dólares en abril de 2024, lo que implicó un avance de 8.3% respecto a igual mes del año pasado, luego del retroceso de 3.4% anual registrado en marzo.

Además, los envíos de los mexicanos en el exterior aumentaron 8.1% respecto a marzo pasado, cuando fueron de cinco mil 014.6 millones de dólares, con lo que sumaron dos meses al alza, pero se desaceleraron con relación al 11.6% anual en el mes previo.

El banco central reportó que en el periodo enero-abril de 2024, el valor de los ingresos por remesas fue de 19 mil 505 millones de dólares, un monto récord para un mismo lapso. Este monto es superior al de 18 mil 979 millones de dólares observado en igual lapso de 2023 y que significó un alza anual de 2.8 %, refirió.

El Banxico señaló que en los últimos 12 meses (mayo 2023-abril 2024), el flujo acumulado de los ingresos por remesas se situó en 63 mil 846 millones de dólares, monto mayor al acumulado a 12 meses reportado en marzo previo de 63 mil 430 millones de dólares (abril 2023-marzo 2024).

#### MÉXICO, SEGUNDO PAÍS RECEPTOR

En 2023, las remesas familiares que envían los connacionales al país cerraron con un récord histórico anual de 63 mil 313 millones de dólares. México es el segundo país del mundo que más dinero recibe por ese concepto, sobre todo de Estados Unidos, según el Banco Mundial (BM).

Los cinco países que más remesas recibieron en 2023 son India (125 mil millones), México (63 mil millones), China (50 mil millones), Filipinas (40 mil millones) y Egipto (24 mil millones de dólares), con datos del organismo internacional.



Foto: EFE

# ANALISTAS REBAJAN PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO PARA ESTE AÑO Y 2025

Por Redacción / El Independiente

iudad de México (AMEXI).- Analistas privados consultados por el Banco de México (Banxico) rebajaron su expectativa de crecimiento para este año, el último del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de 2.26% a 2.06 por ciento.

También bajaron su pronóstico para 2025 de 1.85% a 1.84%, el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, correspondiente a mayo de 2024.

Los consultados anticipan mayor inflación al cierre de 2024, de 4.16% a 4.27%, pero con estabilidad en los precios al consumidor el año siguiente, al dejar su estimación en 3.73%, con base en la media de los pronósticos.

Los analistas anticipan una moneda nacional más fuerte, al rebajar su expectativa para el tipo de cambio de 17.96 a 17.84 pesos por dólar al cierre de este año, y de 18.63 a 18.54 pesos por dólar en 2025.

Esperan además que la tasa de fondeo interbancario culmine el cuarto trimestre de 2024 en 9.96%, desde su expectativa previa de 9.85%, según la encuesta levantada entre 42 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 23 y 29 de mayo.

Los especialistas consultados por el banco central también esperan que la tasa de referencia se eleve de 7.72% a 7.79% al cierre del año próximo.

#### **OBSTÁCULOS PARA EL CRECIMIENTO**

Consideraron que los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos seis meses son los problemas de inseguridad pública (20% de las respuestas) y otros problemas de falta de Estado de derecho (11%).

Asimismo, la incertidumbre política interna, la impunidad y la corrupción, con 10% de las respuestas, en cada caso.

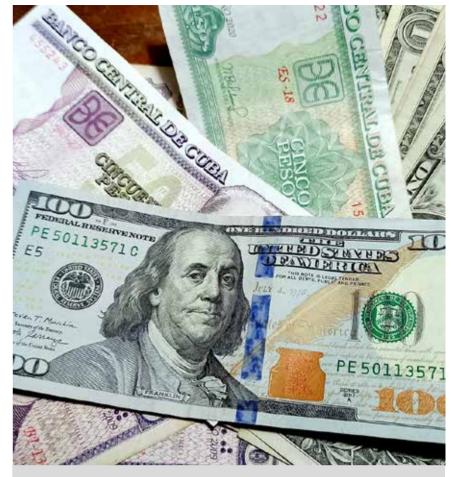

Foto: EFE

## EL PESO MEXICANO CAE UN 4.36% ANTE EL DÓLAR TRAS JORNADA ELECTORAL

Por Redacción / El Independiente

iudad de México (EFE).- La moneda mexicana se depreció un 4,36% ayer lunes, al pasar de 16,97 pesos por dólar a 17,71, según el dato oficial del Banco de México (Banxico) ante el nerviosismo en los mercados por la victoria del oficialismo en las elecciones, en especial por la posible 'supermayoría' en el Congreso.

La divisa mexicana tocó un mínimo de 16,92 pesos por billete estadounidense en la primera sesión de la semana y alcanzó un máximo de 17,73, su máximo nivel desde noviembre de 2023, convirtiéndola en la moneda más depreciada entre los principales cruces frente al dólar.

"Cabe recordar que casi el 80% de las transacciones del peso (mexicano) son de carácter especulativo, por lo que el cambio en el balance de riesgos sobre México afecta al tipo de cambio al ser menos atractivo como inversión", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero del banco Base.

El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que la candidata presidencial del oficialismo en México, Claudia Sheinbaum, obtuvo entre un 58,3% y un 60,7% de los votos el domingo, con lo que será la primera mujer presidenta del país, algo que ya anticipaban los mercados.

Pero los analistas no preveían que la alianza de Sheinbaum obtuviese una mayoría calificada, de dos tercios, en el Congreso, con lo que podrían reformar la Constitución sin negociar con la oposición.

El conteo rápido indicó que la alianza oficialista, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) obtendrían entre 76 y 88 curules de un

total de 128 en el Senado, y entre 346 y 380 de un total de 500 diputados.

Siller destacó un "lunes muy negro para los mercados de México", pues advirtió de un desplome por "miedo", mientras consideró que la estabilidad dependerá de lo que haga el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en estos días y lo que diga Sheinbaum.

"Lo mejor sería salir a decir que no se cambiará la autonomía del Banco de México, no se cambiará su mandato, se tendrá disciplina fiscal y no se tocará la división de poderes ni los órganos autónomos, pues son estos puntos lo que están generando miedo", dijo.

Un análisis del banco Mifel señaló que esta reacción del mercado cambiario sugiere "un evento de cola muy distinto al planteado".

"Esperábamos una reacción del mercado cambiario en respuesta un resultado reñido de la elección", apuntó.

En cambio, remarcó, hubo una victoria "muy holgada" del oficialismo, por lo que "en los próximos días los mercados estarán muy atentos a si ello implica, más que un movimiento al centro, una radicalización por parte del partido en el poder".

El banco suizo UBS también coincidió en que "la abrumadora victoria de Morena probablemente causará cierto grado de volatilidad en el peso mexicano, ya que al alcanzar una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja y acercarse tanto a una mayoría calificada en el Senado no era la expectativa básica del mercado".

Además, UBS esperó que el peso mexicano también experimente volatilidad frente a las elecciones en Estados Unidos en noviembre, por lo que confió en que los inversores deben "mirar a través del ruido electoral y esperar que el peso se mantenga resiliente y cotice de 17 frente al dólar de cara a 12 meses".

#### "ABRO HILO"



## DE LA MAREA ROSA AL TSUNAMI GUINDA

Bien dicen por ahí que en la política no hay sorpresas, hay sorprendidos. A pesar de

lo que vaticinaba la oposición, el obradorismo refrendó su victoria de hace 6 años, se afianzó en el poder y ratificó que los mexicanos quieren ser gobernados bajo los designios de la autoproclamada 4T. El escenario parecía improbable hasta el sábado 1 de junio: en ciertos sectores se preveía el debilitamiento del actual régimen y una división tras la elección. Nada de esto sucedió.

#### ABRO HILO...

La apabullante victoria del morenismo no solo se explica por la operación presidencial y de estructuras electorales en todo el país, también por la muerte de facto de una oposición que no supo ni pudo articular un mensaje convincente frente a la ola guinda que, cual tsunami, los aplastó

y prácticamente los desapareció de la faz política del país.

Morena no sólo repite el más alto cargo de elección popular con la presidenta más votada de la historia -35 millones de votos-. Además, con la victoria en Yucatán se hizo del control de todo el sureste y hoy gobernará prácticamente a ocho de cada diez mexicanos. Esto revela una enorme aprobación de la

ciudadanía al gobierno de López Obrador y lo más importante, deja en claro que los mexicanos quieren ser gobernados bajo este régimen, quieren un segundo piso de la transformación.

No se puede demeritar la holgada victoria del oficialismo de la mano de Claudia Sheinbaum en la Presidencia; Clara Brugada en la CDMX; Rocío Nahle en Veracruz; Joaquín Díaz en Yucatán o en el mismo Congreso de la Unión. Pero la ausencia de un contrincante digno facilitó el avasallador triunfo de Morena que no encontró rival en la arena política y que prácticamente en todas las elecciones se lo llevó en 2 a 1.

Tras el resultado, es claro que no existe ni existió la oposición. El electorado de todas las

generaciones confirmó que el PRI, PAN y PRD representan lo peor de la historia política de nuestro país. Intentaron con su alianza -antinatural- una amalgama que nunca pegó, que no convenció, pues no les interesó convencer. Ni los azules, los tricolores o los amarillos se preocuparon por escuchar al ciudadano, al contrario, siguieron su perorata, desoyendo a los ciudadanos y encerrándose en la burbuja de sus privilegios.

El más claro ejemplo son las listas de plurinominales. Lastres como Ricardo Anaya, Carlos Aceves del Olmo, Manlio Fabio Beltrones, Gabriel Quadri y otros viejos rancios de la política volverán a tener un escaño. Lo que representan es repudiado por los mexicanos que, a votos, les dejaron en claro que no los quieren.

Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, líderes del PAN, PRI y PRD tendrán -de a gratis- un escaño en el Congreso. Hasta el momento, siguen al frente de sus partidos, no los hemos visto salir por la puerta de atrás ante el rotundo fracaso de su liderazgo que no

pudo ni supo acercarse a los mexicanos.

Mucho se habló de una nueva ola social, las famosas mareas rosas que intentaron articular a la oposición. Hoy, lo cierto es que, en este agitado mar de la política mexicana, más que una marea, lo que arrasó fue un tremendo tsunami guinda.

CIERRO HILO...

#PoliTik-Tok: En el

Estado de México -la segunda entidad más violenta del país, solo detrás de Guanajuato- Delfina Gómez estuvo pendiente de la jornada electoral. Supervisó, de forma permanente, el operativo instrumentado por el Secretario de Seguridad Pública, Andrés Andrade, quien mantiene una estrecha comunicación con los líderes de todos los partidos políticos, autoridades electorales tanto del INE como del IEEM, así como con la Sedena y

Como parte de la aplanadora morenista, a pesar de las críticas y polémicas que generó durante su campaña, Félix Salgado Macedonio repetirá senaduría en Guerrero; ganó por una amplia mayoría. Su estrategia, a ras de tierra, dio resultados: Sumó 557 mil votos, según el PREP con el 89% de las casillas computadas.

la Guardia Nacional.



Tras el resultado, es claro

que no existe ni existió la

oposición. El electorado

de todas las generaciones

confirmó que el PRI, PAN

y PRD representan lo peor

de la historia política de

nuestro país. Intentaron con

su alianza -antinatural- una

amalgama que nunca pegó,

que no convenció, pues no

les interesó convencer

Foto: Cuartoscuro



Foto: Cuartoscuro

# OPINIÓN

### UNA NUEVA RELACIÓN GEOPOLÍTICA CON NORTEAMÉRICA

El triunfo del partido

republicano en Norteamérica

representaría la némesis de

la Cuarta Transformación.

Los opositores a Sheinbaum

podrían recuperar las fuerzas

y recursos perdidos, en la

alianza de un gobierno

conservador que busca

el intervencionismo para

inhibir la imagen del declive

imperial

Por Diego Martín Velázquez Caballero

as elecciones en México, con toda la algarabía por el triunfo de Claudia Sheinbaum, no blindan al país frente a lo que sucederá en la sucesión presidencial de Estados Unidos.

La competencia electoral norteamericana tiene altos índices de polarización, como en casi todas partes, pero cualquiera de las

opciones estadounidenses que se levante con el triunfo, seguramente, endurecerá la política exterior bacia México.

terior hacia México.

El futuro gobierno deberá replantear las relaciones mexicoamericanas para asumir un nuevo óptimo diplomático frente al declive del poder norteamericano y el abandono definitivo del neoliberalismo en nuestro país.

Donald Trump ha señalado, como en el pasado, una serie de

medidas agresivas contra México. Desde la deportación masiva hasta la invasión militar, pasando por la construcción del Muro y la suspensión de los acuerdos comerciales.

El triunfo del partido republicano en Norteamérica representaría la némesis de la Cuarta Transformación. Los opositores a Sheinbaum podrían recuperar las fuerzas y recursos perdidos, en la alianza de un gobierno conservador que busca el intervencionismo para inhibir la imagen del declive imperial.

Joe Biden hizo caso omiso de la regeneración que necesitan las relaciones entre México y Estados Unidos, como Bill Clinton y Obama -al parecer-, ahora también busca ajustar medidas contra nuestro país para no perder electores en la microtendencia favorable que

La Presidenta Claudia Sheinbaum está compelida a poner de regreso el sitio de México en la geopolítica norteamericana.

A pesar de los compromisos latinoamericanos, la primera mujer en gobernar Méxi-

co requiere construir una ruta de transformación para millones de mexicanos que viven en Norteamérica y que aportan importantes recursos económicos para las regiones del país.

La Cuarta Transformación debe ser trasnacional y homogénea, algunos gobiernos estatales plantean políticas para los connacionales en EU de forma segmentada; pero ya no es suficien-

te, el gobierno mexicano tiene que recuperar la avanzada de trabajar con los migrantes y vincularlos con sus comunidades de origen en modos productivos.

La política social de México tiene que servir para ganar en Estados Unidos el reconocimiento que inhiba la aporofobia contra los migrantes y cierre las puertas a perspectivas intervencionistas inspiradas en la fuerza.

México ocupa un espacio significativo en la economía estadounidense, pero ya no puede ser en forma de inercia.

Sheinbaum no puede aislarse de los Estados Unidos y deberá impulsar el humanismo mexicano en una relación que se advierte complicada por todas partes.

# THE CASABLANCA 2024

# INICIA EL JUICIO CONTRA EL HIJO DE BIDEN CON LA PRESENCIA EN LA **CORTE DE LA PRIMERA DAMA**

ashington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó sentir un "amor ilimitado" por su hijo y orgullo por su resiliencia, en un comunicado en el que se negó a hablar del juicio por posesión de armas contra Hunter Biden que comenzó este lunes en Wilmington (Delaware).

"Como presidente, no hago ni haré comentarios sobre casos federales pendientes, pero como padre, tengo un amor ilimitado por mi hijo, confianza en él y respeto por su fuerza", apuntó el presidente en un texto publicado minutos después del inicio de la primera sesión en la que se hará la selección del jurado.

"Soy presidente, pero también soy padre", continuó el mandatario, quien aseguró que él ama a su hijo y está "muy orgullosos del hombre que es hoy".

"La resiliencia de Hunter ante la adversidad y la fuerza que ha aportado a su recuperación nos resultan inspiradores. Muchas familias tienen seres queridos que han superado la adicción y saben a qué nos referimos", concluyó el candidato a la reelección.

La primera dama, Jill Biden, que no es la madre biológica de Hunter Biden (hijo de la primera esposa del presidente, la fallecida Neilia Biden), llegó en la mañana del lunes a la corte acompañada de otros familiares para apoyar al acusado, que será juzgado por un delito que le podría llevar a la cárcel de ser hallado culpable. Se trata de la primera vez en la historia de

Por Redacción / El Independiente Estados Unidos que el hijo de un presidente en activo se enfrenta a un juicio que, en este caso, puede afectar a la campaña electoral del demócrata en las presidenciales del próximo 5 de noviembre ya que los republicanos, especialmente Donald Trump, lo utilizan con frecuencia como arma

> El hijo de Biden está acusado de mentir en octubre de 2018 cuando no reconoció que consumía drogas en un formulario para comprar un revólver Colt Cobra de calibre 38, que luego guardó durante 11 días.

> Los abogados de Hunter Biden solicitaron aplazar el juicio para tener tiempo de buscar más testigos y revisar las pruebas entregadas por los fiscales, pero la juez de distrito de Delaware Maryellen Noreika rechazó la petición. Este domingo, Noreika dio además un revés a la defensa del polémico hijo del presidente y decidió bloquear a uno de sus peritos y excluir una prueba clave que Hunter esperaba utilizar.

> Hunter Biden, de 54 años, quien se ha declarado no culpable de los tres cargos que se le imputan, reconoció públicamente que durante décadas había luchado contra la adicción al alcohol y las drogas, que se vio agravada tras la muerte de su hermano Beau Biden en 2015 por un tumor cerebral.

> Cuando compró la pistola, en 2018, estaba inmerso en una espiral de depresión tras haberse divorciado de Kathleen Buhle, con la que tuvo tres hijos y, además, atravesaba un momento especialmente difícil por su adicción al crack, según narró en sus memorias 'Beautiful Things', publicadas en 2021. Los

cargos contra Hunter Biden son el resultado de una investigación que se abrió en 2018 durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) y que el propio exgobernante, futuro candidato republicano para las elecciones de noviembre, ha usado para atacar a su contrincante Biden.

El hijo del presidente se enfrenta a otro juicio en California en el que se le acusa de haber evadido el pago de 1,4 millones de dólares en impuestos.



Hunter Biden (i), hijo del presidente de EU, y su esposa Melissa Cohen Biden (d), llegan a la corte el primer día de juicio contra Hunter, en Wilmington, Delaware, el 3 de junio de 2024. (Foto EFE)



La esposa del presidente, que no es la madre biológica de Hunter Biden, llegó a la corte para apoyar Hunter Biden, que será juzgado por un delito que le podría llevar a la cárcel de ser hallado culpable. (Foto EFE)

#### JOE BIDEN FIRMARÁ ESTE MARTES UNA **ORDEN PARA LIMITAR LAS SOLICITUDES DE ASILO EN LA FRONTERA**

Por Redacción / El Independiente

ashington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto firmar este martes una orden ejecutiva que le permitirá limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México si el número de detenciones de migrantes supera un umbral concreto, informó a EFE una fuente legislativa.

La iniciativa permitirá a las autoridades estadounidenses deportar rápidamente a las personas que crucen de manera irregular, sin darles la oportunidad de presentar un caso de asilo, cuando se supere una cifra de detenciones diarias que aún está en debate.

Según medios estadounidenses, la medida entraría en vigor cuando se alcancen 4.000 cruces irregulares diarios, aunque ese número está en discusión y no hay nada definitivo.

La orden llega a seis meses de las elecciones generales, en las que Biden aspira a ser reelegido para un segundo mandato.

La gestión de la migración se ha convertido en un tema central para los votantes, superando la economía y la inflación, según una encuesta de la empresa Gallup publicada a finales de abril.

El expresidente y precandidato republicano a la presidencia Donald Trump ha reavivado la retórica antimigrante en su campaña electoral, criticando directamente las políticas de Biden y acusándolo de crear una "crisis" en la frontera.

De acuerdo con medios estadounidenses, la Casa Blanca planea anunciar la propuesta en un evento junto a alcaldes de ciudades fronterizas.

A pesar de que en el año pasado se registraron cifras récord de detenciones en la frontera con México, en lo que va de año estos números se han reducido drásticamente.

En abril pasado, las autoridades estadounidenses reportaron 128.900 detenciones de migrantes que intentaron cruzar de manera irregular a EE.UU.. En contraste, en diciembre de 2023 hubo casi 250.000 arrestos.

Tanto expertos como funcionarios estadounidenses atribuyen esta reducción a las acciones tomadas por México para detener a las personas en su viaje hacia el norte.

Asimismo, migrantes y organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado prácticas de abuso por parte de las autoridades mexicanas, incluyendo extorsiones. La del martes no será la primera vez que Biden anuncie medidas para controlar la migración por tierra.

En mayo del año pasado, su Gobierno hizo una serie de cambios para calificar como "no aptos" para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EU.

El contexto global de un incremento histórico en la cantidad de personas desplazadas en el continente, junto a la presión por parte de la oposición y el ala moderada de su partido ha llevado a que el Gobierno de Biden deje atrás las promesas de campaña de "restaurar" el sistema de asilo.

Por el contrario, la Administración demócrata mantuvo durante sus primeros años políticas restrictivas que dejó el Gobierno anterior, como el llamado Título 42, que permitía las devoluciones en caliente, para luego ampliarlas o cambiarlas con nuevas normas que buscan limitar la cantidad de personas que pueden pedir asilo en la frontera sur.

Bajo las leyes actuales, una persona tiene el derecho de solicitar asilo de EU en la frontera o dentro del territorio estadounidense. A diferencia de otros tipos de migración legal, como los visados de trabajo, la legislación no contempla un límite a la cantidad de personas a las que se les puede conceder asilo cada año debido el aspecto humanitario de esta protección.



Foto: EFE

# CASABLANCA 2024

# **OPINIÓN**

## DEPORTACIÓN MASIVA, A PARTIR DEL DÍA "UNO" DE LA SEGUNDA ADMINISTRACIÓN TRUMP

Por Martha Aguilar

La promesa sobre la

deportación masiva es

un sueño acariciado por

Donald Trump desde hace

años, el republicano y uno

de sus principales asesores,

Stephen Miller, tienen

planeado desplegar al

ejército y a policías locales

para hacer enormes redadas,

detenciones y deportaciones

masivas

n plan de deportación masiva de indocumentados está listo para operar desde el primer día de una segunda administración Trump, pues de lle-

gar a la Casa Blanca, el republicano afirmó que usará todo su poder para deportar hasta 20 millones de personas de Estados Unidos, advierte el grupo de defensa de la inmigración America's Voice, agregó que las propuestas del republicano causarían enormes estragos en la economía estadunidense, a la vez asegura que la "narrativa nativista" va en aumento con-

forme se acercan las elecciones generales, los anuncios televisivos y las cuentas de X del Partido Republicano están que arden, sobre todo la cuenta del gobernador texano Greg Abbott con 61 000 visitas en la última semana de mayo.

En un memorándum enviado a varias juntas editoriales estadunidenses, la directora ejecutiva de este importante grupo defensor de inmigrantes, Vanessa Cárdenas, afirmó que la prensa de este país debe centrar la atención a las deportaciones masivas debido a sus consecuencias que son muy

graves para la economía del país y también porque la medida es bastante impopular.

En la página americasvoice.org el grupo defensor advierte que esta vez Donald Trump utilizará todo su poder para deportar hasta 20 millones de personas de Estados Unidos.

La promesa sobre la deportación masiva es un sueño acaricia-do por Donald Trump desde hace años, el republicano y uno de sus principales asesores, Stephen Miller, tienen planeado desplegar al ejército y a policías locales para hacer enormes redadas, detenciones y deportaciones masivas.

Estos planes forman parte del Proyecto 2025 de la Funda-

ción Heritage, los efectos de este plan sobre la inmigración tendrían un impacto bastante significativo pues de entrada no distinguen el estatus migratorio de la persona a deportar.

Un ejemplo es Nueva York, donde según El Diario (US Latino) hasta estos días hay alrededor de 800 000 indocumentados, la mitad de ellos residen en la ciudad.

En los condados de Erie y Onondaga, donde se han colocado la mayoría de los inmigrantes recién llegados, todos ellos correrán el riesgo de ser deportados en caso de que llegue Trump a la presidencia. Los vecindarios como Queens o Jackson Heights donde el 63% de la población es nativa de un país extranjero y donde se escucha hablar a la gente en 167 idiomas, todos ellos también correrían peligro de ser deportados.

Pero el Proyecto 2025 de Trump-Miller no se enfoca solamente a los solicitantes de asilo, la mira también está puesta en los 11 millones de indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de 2010, de ahí que el impacto es bastante grave.

America's Voice advierte que Trump y Miller han dejado muy claro que utilizarán a la policía, enviarán ejércitos de estados "rojos" y desplegarían militares en las calles de las ciudades estadunidenses, en los lugares de trabajo y en los lugares públicos.

"Me veo usando a la Guardia Nacional, y si fuera necesario tendría que dar un paso más ... tenemos que hacer todo lo posible para detener el problema que tenemos", dijo el candidato republicano a la revista Time.

Pero el Proyecto 2025 no es todo, en televisión y en las redes sociales hay una gran campaña en contra relacionada con el tema migratorio, tan solo en la última semana de mayo hubo 201 anuncios republicanos en televisión en contra de la inmigración; en cuanto a los gastos durante la última semana de mayo se canalizaron 8 529 003 dólares, y en Facebook se insertaron 22 anuncios relacionados con republicanos, en contra de la inmigración.

Ahora, en lo que va del año, que apenas comienza el sexto mes, el total de anuncios en televisión sube hasta 837 y los gastos suben hasta los 171 397 481 dólares, cifra que seguramente irá aumentando confor-

me se acerca la elección general. Los tuits del Partido Republicano es un universo que se mueve más rápido, de las 525 cuentas rastreadas por America's Voice en la última semana de mayo se detectó que: 385 tuits originales realizaron ataques antiinmigrantes mencionando la palabra "frontera".

Hubo 71 tuits sobre fronteras abiertas, y el tuit del gobernador Greg Abbott fue el de mayor alcance con 61 000 visitas, 720 retuits, y 3,2 kk Me gusta.

En cuanto a menciones como "fentanilo" o "frontera", el tuit de Kari Lake (candidata republicana MAGA al senado en Arizona) fue el que tuvo mayor alcance con 27,8 mil visitas, 49 retuits y 268 mil me gusta.

Toda esta propaganda y los planes de deportación masiva están diseñados a sembrar y avivar el miedo en los estadunidenses, de ahí que se está preparando el campo para aplicar la deportación masiva desde el primer día de un segundo mandato, dice la organización.

Además, si se concreta esta operación, se destruiría la fuerza laboral en una serie de industrias esenciales para el país como la agricultura, construcción, atención médica en el hogar entre otras, lo cual sería un gran golpe para la economía de los Estados Unidos.



Migrantes insisten en cruzar a EU por el río Bravo pese a las crecientes deportaciones. (Foto EFE)

# CRITICAN QUE PLEBISCITO MIGRATORIO EN ARIZONA BUSCA ALLANAR OTRO POSIBLE MANDATO DE TRUMP

Por Redacción / El Independiente

ucson (EFE).- En Arizona los inmigrantes son el blanco de una de las iniciativas de ley más severas en contra de la migración indocumentada en EE.UU., que esta semana votará el Legislativo y que prepara el terreno para un posible segundo mandato del expresidente Donald Trump, según dijeron a EFE grupos civiles.

El Legislativo pondrá a los electores a decidir en noviembre próximo sobre la nueva iniciativa que, entre otras, convertiría en un crimen estatal cruzar la frontera de manera irregular. Los activistas consideran que esta propuesta forma parte de una "manipulación' política del Partido Republicano para impulsar la agenda migratoria del exmandatario (2017-2021). "Esta propuesta abre la puerta para legalizar el racismo y el perfil racial en Arizona, viene a avivar más el fuego en una contienda electoral marcada por la división", dijo a EFE Karime Rodríguez, directiva en Living United for Change in Arizona (LUCHA). Se anticipa que esta ley, la HCR-2060, será aprobada por

el pleno de la Cámara Baja de Arizona este martes y de ahí pasará a las urnas en noviembre. Siguiendo los pasos de Texas y Florida, legisladores republicanos en Arizona impulsan la medida, conocida también como Ley para Asegurar la Frontera. Esta propuesta además autorizaría a los departamentos policiales locales y estatales arrestar a personas "sospechosas" de ser inmigrantes indocumentados.

Iqualmente daría a los jueces la autoridad de enviar de regreso a migrantes indocumentados y obligaría a las agencias estatales a utilizar el programa federal de E-verify para verificar el estatus migratorio de las personas que solicitan beneficios públicos. La idea del plebiscito, según los activistas, es evitar el veto de la gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, quien ha vetado iniciativas similares. "Esta propuesta tiene muchas fallas; para empezar, no establece fondos adicionales para que los departamentos policiacos puedan implementar esta legislación", se quejó Rodríguez. Tampoco ha establecido si aplicará solo en la zona fronteriza o en todo el estado y si afecta a todos los inmigrantes indocumentados o aquellos que

apenas crucen la frontera. Diversas organizaciones, entre ellos LUCHA, se preparan para derrotarla en las urnas. "Nuestro plan es tocar miles de puertas, educar a los votantes y registrar el mayor número de personas para votar", explicó la activista. Sobre todo, buscan que los electores entiendan muy bien lo que representa esta legislación y no crean la "falsa" retórica con la que está siendo impulsada. Activistas consideran que los republicanos buscan "manipular" el voto, tratando de impulsar iniciativas antiinmigrantes para continuar con la agenda de Trump.

Rodríguez era una niña cuando en 2010 se implementó la polémica ley estatal SB-1070, conocida como "muéstrame tus papeles" y que fomentaba la discriminación racial. "Recuerdo las marchas y el gran dolor que causó a nuestras comunidades", dijo. La SB-1070 convirtió a Arizona en el epicentro del debate migratorio y la lucha en su contra desató un boicot económico en contra del estado, así como la cancelación de conferencias y conciertos de varios artistas. Al final, el Supremo de EU eliminó gran parte de la legislación, pero continúa vigente la autorización que tienen los departamentos de policías locales de cuestionar el estatus migratorio de los detenidos. Sin embargo, solo pueden llamar a la Patrulla Fronteriza para que sean estos quienes verifiquen y procesen al detenido, algo que cambiaría con la HCR-2060. La joven activista, que fue traída a EE.UU. por sus padres cuando tenía 2 años, provenientes de México, está convencida que el Arizona que implementó la SB-1070 es ahora "muy diferente". Considera que en 2020 los votantes demostraron que ya no son "tan conservadores" y podrían favorecer de nuevo en las urnas al presidente Joe Biden frente a Trump.

También en 2020, los votantes aprobaron una iniciativa de ley que permitió a los jóvenes indocumentados graduados de escuelas secundarias locales pagar matrículas iguales a las de residentes del estado en colegios y universidades. "Si la HCR-2060 es aprobada va a lastimar mucho más a nuestra comunidad, sobre todo creando una división en las urnas", dijo a EFE Petra Falcón, una de las activistas que luchó contra SB-1070.

"Me temo que esta legislación busca movilizar a toda esta gente conservadora que apoya a Trump, que tiene odio al inmigrante para que salga a votar y eso es muy peligroso para nuestra comunidad", subrayó la también directora de Promesa Arizona. Falcón considera que los republicanos simplemente "no quieren perder Arizona" en noviembre, ya que este se ha convertido en un estado péndulo donde cerca de un cuarto de los votantes elegibles para votar son de origen latino.

## EL EJÉRCITO ISRAELÍ ANUNCIA LA MUERTE DE CUATRO REHENES ISRAELÍES EN GAZA

Por Redacción / El Independiente

erusalén (EFE).- El Ejército israelí anunció ayer lunes la muerte de cuatro rehenes israelíes en la Franja de Gaza, y dijo que sus cuerpos están siendo retenidos por el grupo islamista palestino Hamás.

Los fallecidos son Chaim Peri (80 años), Yoram Metzger (80 años), Amiram Cooper (85 años) y Nadav Popplewell (51 años), que fueron secuestrados durante los ataques del grupo islamista contra territorio de Israel del 7 de octubre de 2023.

El principal portavoz militar israelí, Daniel Hagari, confirmó la noticia en una rueda de prensa en la que dijo que los cuatro murieron "hace unos meses" en la localidad de Jan Yunis, en el sur del enclave, sin ofrecer más detalles.

En un comunicado, el Ejército dijo que las circunstancias de su muerte están siendo examinadas, y que logró confirmar su fallecimiento basándose en "inteligencia". El kibutz Nirim, donde vivía Popplewell, había anunciado su

muerte poco antes, al igual que el kibutz Nir Oz las de Peri, Metzger y Cooper, quien fue uno de sus fundadores.

La plataforma que representa a los secuestrados israelíes en Gaza lamentó la noticia, y dijo que "el Gobierno israelí debería enviar una delegación negociadora esta noche y devolver a sus hogares a los 124 rehenes restantes, vivos o muertos".

Hasta la fecha, el Ejército israelí ha confirmado la muerte de 41 rehenes en Gaza. Además, 112 han sido liberados o recuperados con vida. La mayoría, 105, fueron liberados durante la semana de tregua de noviembre (24-30 nov), 81 israelíes y 24 extranjeros (23 tailandeses y 1 filipino).

La noticia llega en pleno debate en el seno del Gobierno israelí sobre la propuesta de tregua y liberación de rehenes anunciada el viernes por el presidente estadounidense, Joe Biden, después de que los dos ministros ultraderechistas del Ejecutivo hayan amenazado con disolverlo si el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la acepta.

#### MÁS DE UNA VEINTENA DE MUERTOS TRAS NOCHE DE BOMBARDEOS ISRAELÍES EN SUR Y CENTRO DE GAZA

Por Redacción / El Independiente

de gazatíes, entre ellos al menos tres niños, murieron en la madrugada del lunes tanto en Jan Yunis (sur) como en el área central del enclave palestino durante los incesantes ataques aéreos israelíes pese a las negociaciones de tregua.

Al menos 10 personas, incluidos tres niños, murieron mientras otras resultaron heridas, informaron fuentes médicas gazatíes, en un bombardeo israelí contra dos casas en el área de Al Rumaydah, al este de la ciudad de Jan Yunis.

Otros dos palestinos fallecieron en un bombardeo israelí contra una casa propiedad de la familia Abu Jater también en Jan Yunis, según la agencia palestina Wafa, que también informó sobre una incursión militar en las cercanías del Hospital Europeo en esta misma área.

Sus muertes se producen horas después de que diez civiles fallecieran anoche en un ataque por cazas israelíes contra dos viviendas en los campamentos de refugiados de Bureij y Nuseirat, centro de Gaza, informaron fuentes locales y la agencia Wafa. La oficina del Gobierno gazatí alertó el domingo que más de 3,500 niños menores de cinco años corren el riesgo de "morir de hambre" ya que Israel "por cuarta semana consecutiva impide la entrada de ayuda humanitaria incluidos alimentos, leche, suplementos nutricionales y les priva de sus vacunas".

"Estos niños sufren desnutrición en un grado avanzado que ha afectado la estructura de sus cuerpos, lo que de hecho los expone al riesgo de contraer enfermedades infecciosas que destruyen sus vidas, retrasan su crecimiento y amenazan su supervivencia", denunciaron en un comunicado en el que recuerdan que al menos 17,000 menores viven sin sus familias.

El Ejército israelí, por su parte, aseguró este lunes en un comunicado que en el último día sus aviones de combate "atacaron más de 50 objetivos" en la Franja, incluidos infraestructuras, instalaciones de almacenamiento de armas y estructuras militares.

En el centro del enclave, señalan que lograron identificar a varios combatientes "en un puesto de francotiradores" y que sus aviones mataron a varios de ellos.

"Las tropas terrestres eliminaron un operativo de cohetes de Hamás en el centro de la Franja", añaden en la nota.

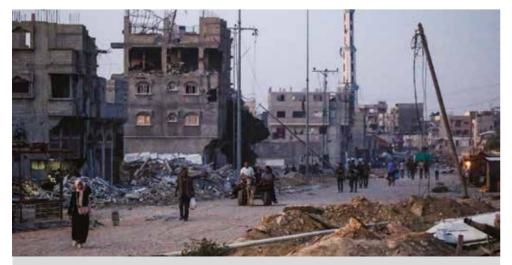

Foto: EFE



Foto: EFE

#### LOS HUTÍES DESPIDEN CON HONORES A 9 DE SUS COMBATIENTES ABATIDOS POR EU Y EL REINO UNIDO

Por Redacción / El Independiente

aná (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen realizaron ayer lunes un cortejo fúnebre para "honrar" a nueve de sus efectivos de su unidad naval fallecidos la semana pasada en bombardeos de Estados Unidos y del Reino Unido contra posiciones de los insurgentes en el país, que se saldaron con un total de 16 muertos.

Las exequias tuvieron lugar en la mezquita de Al Shaab, en la capital yemení de Saná controlada por los rebeldes desde 2014, donde se realizaron oraciones antes de que los guardias de honor marcharan cargando con los ataúdes al ritmo de una sinfonía militar.

Durante la ceremonia, a la que acudieron responsables de los hutíes, oficiales de sus fuerzas marítimas y familiares, también alzaron pancartas con las fotografías de las nueve víctimas, que murieron el 30 de mayo en la campaña de bombardeos occidentales contra diversos puntos del Yemen, en especial contra la ciudad portuaria de Al Hodeida.

#### **DESPEDIDOS COMO "HÉROES"**

"Hemos venido a honrar a nuestros héroes y mártires, los mártires del Yemen que fueron martirizados en los ataques sionistas estadounidenses que tuvieron lugar en Al Hodeida", dijo a EFE el comandante de la Defensa Costera hutí, contraalmirante Mohamed al Qadiri, que presidió la ceremonia.

Washington y Londres lanzaron un total de 13 ataques aéreos contra zonas del Yemen controladas por los hutíes: seis contra Al Hodeida; cuatro contra Saná; dos contra las afueras de Saná; y uno contra Taiz, la tercera ciudad del país y ubicada en el suroeste.

Sin embargo, según los hutíes, tan solo se registraron víctimas mortales en la estratégica ciudad portuaria, donde además otras siete personas fallecieron, entre ellas civiles.

"Estos ataques no nos disuadirán, sólo nos harán más fuertes y más decididos a apoyar a nuestros hermanos en Palestina y Gaza. Ofreceremos mártires, y todos somos mártires potenciales por el bien de la victoria de Gaza", aseguró Al Qadiri.

#### UNA BATALLA "ENTRE EL BIENY EL MAL"

Desde finales de noviembre pasado, los hutíes han lanzado más de un centenar de ataques contra la navegación comercial en el mar Rojo, lo que provocó que a principios de enero una coalición militar liderada por Estados Unidos y el Reino Unido iniciara una campaña de bombardeos para minar las capacidades militares de los insurgentes.

Los hutíes defienden que atacan buques mercantes vinculados a Israel o que se dirigen a puerto israelí en defensa de los palestinos de la Franja de Gaza, así como para dañar económicamente al Estado judío y abrir un nuevo frente de distracción en su guerra contra el enclave palestino.



#### ATENAS 2004 Y EL ASCENSO AL PÓDIUM DE LOS HERMANOS SALAZAR

Por Redacción / El Independiente

éxico tuvo un debut exitoso en Taekwondo al conquistar la medalla de Bronce obtenida por Victor Estrada durante la edición de Sydney 2000 en la que comenzó derrotando 4-3 al iraní Madjid Aflaki en Octavos de Final, posteriormente cayó ante el cubano Ángel Matos 2-0 en Cuartos de Final, pero logró colarse a la recalificación por el Bronce y en el camino dio cuenta de Felipe Soto de Chile, de Sebastien Konan de Costa de Marfil en un aguerrido combate que se inclinó 6-4 en favor del mexicano, para finalmente subir al pódium al imponerse 2-1 al sueco Roman Livaja.

Para la edición de Atenas 2004 sería el turno de los hermanos Iridia y Oscar Salazar de tener una cita con el destino y subir al pódium de vencedores en territorio griego. El 26 de agosto tocó el turno primero a Oscar quien participó en la categoría de 58 kilogramos y comenzó su camino derrotando 10-1 a Yulis Mercedes de la República Dominicana en los Octavos de Final, posteriormente se impuso al ucraniano Oleksandr Shaposhnik 6-2 en Cuartos de Final, para la Semifinales una vez más el mexicano obtuvo un triunfo contundente y se impuso 8-0 Huan Nguyen de Vietnam, garantizando así que por

primera vez México tuviera un representante en una final de juegos Olímpicos como deporte oficial en el Taekwondo. Lamentablemente Salazar fue superado en el combate por la medalla de Oro al caer con Mu Yen Chu de Taiwán 5-1, quedando el Oro en manos del taiwanés, la Plata fue para Óscar y el Bronce correspondió al egipcio Tamer Bayumi.

Al día siguiente, el 27 de agosto vino el turno de su hermana Iridia Salazar, quien debutó imponiéndose a la colombiana Paola Delgado 5-2 en Octavos de Final, posteriormente libró un aguerrido combate con Irina Kaydashova de Uzbekistán con quien empató 7-7 y se impuso por decisión del juez, ya en semifinales Salazar cayó 2-1 con la surcoreana Ji Won Jang, en el repechaje por el Bronce se impuso a la italiana Cristina Corsi y finalmente en el combate por el tercer lugar derrotó a la española Sonia Reyes, logrando así subir al pódium por detrás de Ji Won Jang quien se colgó el Oro y de la estadounidense Nia Abdallah que se quedó con la de plata.

Con las 2 medallas obtenidas por los hermanos Salazar, la edición de Atenas 2004 se convertía hasta el momento en la mejor participación para México en Taekwondo en unos juegos olímpicos como deporte oficial.



Iridia Salazar y Oscar Salazar medalla de bronce y plata respectivamente en las olimpiadas de Atenas 2004. (Foto: Cuartoscuro)



Foto: IG: https://www.instagram.com/rodri\_pachecoo/

#### LA LLUVIA INTERRUMPIÓ EL TRIUNFO DE RODRIGO PACHECO EN ZAGREB

Por Redacción / El Independiente

#### ICOLÁS MORENO (EU) 0-1 RODRIGO PACHECO (MEX)

El tenista mexicano Rodrigo Pacheco tuvo un gran debut en el Challenger de Zagreb al enfrentarse al estadounidense Nicolás Moreno, rankeado 130 del mundo y segundo sembrado del torneo, lo que le convierte en uno de los principales favoritos a ganar en tierras croatas.

Sin embargo, Pacheco quien ocupa el lugar 455 del mundo jugó un extraordinario primer set en el que se recuperó de un rompimiento en contra y terminó logrando dos quiebres consecutivos al saque de Moreno para quedarse con el primer parcial 6 juegos a 4.

Se disputaba el segundo set, mismo en el que ambos tenistas estaban empatados 1-1 cuando la lluvia hizo su aparición, cortando la inercia del mexicano quien venía al saque y permitiendo al estadounidense reacomodar las ideas para equilibrar las acciones.

El duelo se reanudará tentativamente este martes 4 de junio, siempre y cuando las condiciones climatológicas así lo permitan.

#### GIULIANA OLMOS (MEX) Y ALEXANDRA PANOVA (RUS) 2-0 KREJCIKOVA (RC) Y SIEGEMUND (ALE)

La tenista mexicana Giuliana Olmos obtuvo su pase a los Cuartos de Final dentro del Torneo de Dobles Femenil de Roland Garros en Francia, al imponerse en 2 sets junto a su compañera la rusa Alexandra Panova a la dupla conformada por la checa Barbora Krejcikova y la alemana Laura Siegemund.

La dupla México-Rusia consiguió un par de quiebres al saque de las europeas en el primer parcial, mismo que se adjudicaron 6 juegos a 3. Finalmente, en el segundo set fue necesario llegar a "muerte súbita", instancia en la que Olmos y Panova lograron imponerse para quedarse con el parcial 7-6 así como con el triunfo 2 a 0.

#### INGLATERRA SUPERÓ CON CLARIDAD A BOSNIA HERZEGOVINA

Por Redacción / El Independiente

#### NGLATERRA 3-0 BOSNIA HERZEGOVINA

La selección nacional de Inglaterra se impuso como local a su similar de Bosnia Herzegovina en duelo de preparación rumbo a la Eurocopa Alemania 2024, disputado en el Saint James Park, casa del Newcastle.

Tras un primer tiempo trabado para los locales los goles llegaron durante la parte complementaria. Cole Palmer abrió la cuenta para los británicos al minuto 60 al transformar un cobro desde el punto penal que se convirtió en el 1-0.

Al 85 Trent Alexander Arnold firmaba el 2-0 aprovechando un buen pase de Jack Grealish y finalmente al 89 Harry Kane mandó el balón al fondo de la red para poner cifras definitivas de 3-0 en el marcador. Este viernes 7 de junio Inglaterra se despedirá de su afición cuando reciba a Islandia en el Wembley Stadium en lo que será su último duelo de preparación antes de viajar a suelo alemán para disputar la Euro 2024.

Por su parte, Bosnia viajará a Italia para servir como sinodal de la escuadra local este domingo 9 de junio en el último compromiso de los italianos, previo a su debut en la Eurocopa.

## OTROS RESULTADOS AMISTOSOS EUROPA:

LUNES 3 DE JUNIO. Gibraltar 0-2 Escocia, Croacia 3-0 Macedonia del Norte, Albania 3-0 Liechtenstein y Alemania 0-0 Ucrania.



Foto: X: @NFSBiH

#### **OPINIÓN**

# MUNICIPIOS: EL MÉXICO BRONCO QUE NO CESA

Por Xochitl Patricia Campos López

unque no es sólo una característica de nuestro país, la violencia en la disputa por el poder no cesa y se ha incrementado de manera agresiva en las contiendas municipales.

Algunos consideran que esta violencia está influida por el *narcotráfico*, pero también la clase política tiene responsabilidad en el debilitamiento de las instituciones electorales y el Estado de derecho en los niveles locales.

En los municipios del país, frecuentemente se advierte una animadversión contra el gobierno. El abandono de los niveles federal y estatal hacia los municipios impide la democracia y, sobre todo, la transmisión pacífica del poder.

El PRI había conseguido una circulación de las élites de manera institucional, pero con la democracia electoral, paradójicamente, esto se ha venido violentando al paso del tiempo.

¿Por qué los municipios de México son sinónimo de violencia política? ¿Cómo volver a un modo cordial de transmisión del poder en los gobiernos municipales?

Uno de los elementos que ha incrementado la violencia local es el presidencialismo municipal. El hiperpresidencialismo municipal hace que el manejo de la administración pública local represente un botín significativo para todo mundo, incluso para los grupos de la delincuencia organizada que se han apoderado de muchos gobiernos locales puesto que los consideran una especie de caja chica; a nivel local es complicado hablar de división de poderes, respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas.

En el tema de la seguridad y en otras condiciones mínimas planteadas en el 115 constitucional, los municipios no han podido resolver problemáticas elementales porque priva en ellos el patrimonialismo y la corrupción plena.

Así mismo, antes de retornar al esquema democrático procedimental, habría que repensar la idea de las elecciones convergentes, así como incrementar la idea de representación proporcional en los municipios.

En los municipios debe cambiar la forma de asignación en la representación proporcional, probablemente es mejor cambiar la visión unipersonal del ejecutivo local a una colegiada como ocurre en otras naciones federalistas.

Los cabildos podrían integrarse con fórmulas de representación proporcional y desarrollar con esta manera de conjunto, una distribución diferente al esquema unipersonal de las funciones de gobierno.

Las elecciones municipales representaban la madre de las batallas electorales en México, pero la situación se ha hecho más radical conforme los recursos económicos comenzaron a fluir de manera copiosa.

Los gobiernos estatal y federal han descuidado la rendición de cuentas a nivel local y con ello entregaron el municipio a los cacicazgos más agresivos y primitivos.

La violencia local es resultado de la orfandad en que viven los municipios.

El hiperpresidencialismo municipal hace que el manejo de la administración pública local represente un botín significativo para todo mundo, incluso para los grupos de la delincuencia organizada que se han apoderado de muchos gobiernos locales puesto que los consideran una especie de caja chica

La violencia que se vive en las elecciones municipales señala que es importante atender el municipio y replantearse su diseño en la administración pública y electoral.

Cada elección, se hacen más radicales los procesos de competencia por el poder a nivel local y también aumenta el descuido y patrimonialismo sin que nadie diga algo. La telenovela municipal ya es una tragedia nacional.



Foto: Cuartoscuro



Foto: Cuartoscuro





Foto: Cuartoscuro

Inició el juicio contra el hijo de Joe Biden con la presencia en la Corte de la Primera Dama, segunda esposa del Presidente de EU

**►** 20

@





PRESENTA:

MESAS DE DEBATES

Conduce: Carlos Ramírez.

DE LUNES A VIERNES DE 20:00 A 20:45 HORAS (HORA CENTRO DE MÉXICO)



